





# LOIS DE MANOU,

EXPOSÉES

PAR BHRIGOU.

OUVRAGE PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS.

346047

346047

MANAVA-DHARMA-SASTRA.

## LOIS DE MANOU,

COMPRENANT

LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES

ET CIVILES DES INDIENS:

TRADUITES DU SANSCRIT

ET ACCOMPAGNÉES DE NOTES EXPLICATIVES,

PAR A. LOISELEUR DESLONGCHAMPS.





A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET, RUE DE VAUGIRARD, N° 9.

M DCCC XXXIII.

At 3

### PRÉFACE.

L'OUVRAGE dont je publie aujourd'hui la traduction n'est connu en France que des Orientalistes, et du petit nombre de personnes qui se livrent à l'étude comparative de la législation; on n'a pu jusqu'à présent lire les Lois de Manou que dans la traduction anglaise donnée par William Jones, il y a environ quarante ans, sous le titre de : Institutes of Hindu law; or the ordinances of Menu, according to the gloss of Cullúca; comprising the Indian system of duties religious and civil. Je crois donc uécessaire de faire précéder ma traduction de quelques détails sur le Livre de Manou, et sur le législateur auquel est attribué ce code, qui forme encore aujourd'hui la base du droit indien.

Les mots Mánava-Dharma-Nástra signifient littéralement le Livre de la Loi de Manou; ce n'est donc pas un code dans le sens ordinaire de ce mot, lequel s'applique communément à un recueil renfermant uniquement des règles pour déterminer les relations des hommes entre eux, et les peines que méritent les divers délits. C'est véritablement, comme l'entendaient les anciens peuples, le Livre de la Loi, comprenant tout ce qui regarde la conduite civile et religieuse de l'homme. En effet, outre les matières dont traite ordinairement un code, on trouve réunis, dans les Lois de Manou, un système de cosmogonie; des idées de métaphysique; des préceptes qui déterminent la conduite de l'homme dans les diverses périodes de son existence; des règles nombreuses relatives aux devoirs religieux, aux cérémonies du culte, aux observances pieuses et aux expiations; des règles de purification et d'abstinence; des maximes de morale; des notions de politique, d'art militaire et de commerce; un exposé des peines et des récompenses après la mort, ainsi que des diverses transmigrations de l'àme, et des moyens de parvenir à la béatitude.

On verra, dans le premier Livre du MANAVA-DHARMA-SASTRA, que le nom de Manou, rapproché par William Jones de ceux de Ménès et de Minos, appartient à chacun des sept personnages divins qui, suivant les idées des Indiens, ont successivement gouverné le monde. C'est au premier Manou, surnommé Swavambhouva, c'est-à-dire issu de l'Être existant par lui-même, que le Livre de la Loi est censé avoir été révélé par Brahmà luimême, et le Richi Bhrigou est supposé l'avoir fait connaître. Ce code, en admettant qu'on doive l'attribuer à un antique législateur nommé Manou, que les Indiens ont ensuite divinisé et confondu avec l'un des saints personnages qui, dans leur croyance. régissent le monde, ce code se sera conservé d'age en âge par la tradition jusqu'au moment où il aura été rédigé en vers dans la forme qu'il a maintenant; car il est bon de dire, pour les personnes qui ne savent pas le sanscrit, que les lois de Manou sont écrites en slocas ou stances de deux vers, dans un mètre dont les Indiens attribuent l'invention à un saint ermite nommé Vâlmiki, que l'on croit avoir vécu quinze cents ans avant notre ère.

William Jones cite, dans la préface de sa traduc-

tion, un passage emprunté à la préface d'un traité de Lois de Narada, où il est dit : « Manou avant écrit les Lois de Brahma en cent mille slocas ou distiques, arrangés sous vingt-quatre chefs en mille chapitres, donna l'ouvrage à Nârada, le sage parmi les Dieux, qui l'abrégea, pour l'usage du genre humain, en douze mille vers, qu'il donna à un fils de Bhrigou, nommé Soumati, lequel, pour la plus grande facilité de la race humaine, les réduisit à quatre mille : les mortels ne lisent que le second abrégé fait par Soumati, tandis que les Dieux du ciel inférieur et les musiciens célestes étudient le code primitif commençant avec le cinquième vers un peu modifié de l'ouvrage qui existe actuellement sur la terre : il ne reste rien de l'abrégé de Nàrada, qu'un élégant épitome d'un neuvième titre original sur l'administration de la justice. » Maintenant, ajoute William Jones, puisque les Lois de Manou, comme nous les avons, ne comprennent que deux mille six cent quatre-vingt-cinq slocas, elles ne peuvent pas être l'ouvrage entier attribué à Soumati, qui est probablement celui qu'on désigne sous le nom de Vriddha-Manava, ou ancien code de Manon, et qu'on ne trouve plus entier, quoique plusieurs passages de ce code, qui ont été conservés par tradition, soient cités dans le nouveau Digeste.

L'époque où le Mânava-Dharma-Sâstra a été rédigé ne nous est guère mieux connue que le noin du véritable rédacteur, et l'on est forcé à cet égard de s'en tenir à des conjectures. Les calculs sur lesquels William Jones s'était foudé pour placer la rédaction du texte actuel vers l'an 1280, ou vers l'année 880 avant notre ère, ont paru généralement reposer sur des bases si faibles, qu'il serait inutile d'en reproduire ici le détail. Les meilleures conjectures, dans l'état de nos connaissances, sont probablement celles que l'on peut tirer du code luimême. Les dogmes religieux y présentent toute la simplicité antique : un Dieu unique, éternel. infini, principe et essence du monde, Brahme ou Paramâtmâ (la grande Ame), sous le nom de Brahma, régit l'univers, dont il est tour à tour le créateur et le destructeur. On ne voit aucune trace, dans le code de Manou, de cette triade ou trinité (Trimoûrti) si fameuse dans des systèmes mythologiques sans doute postérieurs. Vichnou et Siva, que les recueils de légendes appelés Pourânas présentent comme deux Divinités égales, et même supérieures à Brahmâ, ne sont nommés qu'une seule fois en nassant, et ne jouent aucun rôle, même secondaire, dans le système de créations et de destructions du monde exposé par le législateur. Les neuf Incarnations de Vichnou n'y sont pas mentionnées, et tous les Dieux nommés dans les Lois de Manou ne sont que des personnifications du ciel, des astres. des élémens, et d'autres objets pris dans la nature. Ce système mythologique paraît avoir les plus grands rapports avec celui des Védas, dont la haute antiquité est incontestable : c'est d'ailleurs un ouvrage éminemment orthodoxe, l'autorité des Védas y est sans cesse invoquée, et le législateur Vrihasnati a dit : « Manou tient le premier rang parmi les législateurs, parce qu'il a exprimé dans son code le seus entier du Véda : aucun code n'est approuvé lorsqu'il contredit le sens d'une loi promulguée par Manou. » Cette simplicité des dogmes religieux est

peut-être une des preuves à alléguer en faveur de l'antiquité du code de Manou; ajoutons que. parmi les personnages historiques que l'on y trouve cités, aucun ne paraît appartenir à une époque postérieure au douzième siècle avant notre ère, et que le célèbre réformateur de la religion Brahmanique, Bouddha, qui, suivant l'opinion généralement adoptée, vivait environ mille ans avant Jésus-Christ, n'est pas mentionné une seule fois, ce dont on peut conclure que cette réforme n'avait pas encore eu lieu. Ce n'est donc pas établir une hypothèse dénuée de fondement que de faire remonter la rédaction du code de Manou au treizième siècle avant notre ère, comme l'a fait M. Chézy dans un article très intéressant inséré dans le Journal des Savans, en 1831.

La partie métaphysique de la cosmogonie, qui ouvre le premier Livre du code de Manou, a été expliquée par le célèbre commentateur Coulloûca-Bhatta, suivant des idées empruntées au système philosophique Sånkhya, et le savant Colebrooke, dans les préliminaires de son Mémoire sur ce systême, sans entrer dans aucun détail, paraît adopter l'opinion du scholiaste Indien. Il faut convenir toutefois que Coulloûca-Bhatta, pour ramener le texte de Manou à son interprétation, est forcé de le torturer singulièrement, et il serait sans doute possible d'expliquer la cosmogonie métaphysique de Manou d'une manière toute différente. Telle est l'opinion que M. Lassen a énoncée dans la préface de son édition de la Sánkhva-Cáricá, et qu'il se réserve de développer plus tard. La connaissance parfaite que M. Lassen possède de la langue sanscrite, les recherches profondes auxquelles il s'est livré sur la philosophie indienne, le mettent à même, sans aucun doute, d'aborder cette question difficile, et de la résoudre à la grande satisfaction des Indianistes: pour moi, j'ai dh adopter simplement l'interprétation de Coulloûca-Bhatta sans la discuter; c'était le seul parti que j'eusse à prendre.

L'extrême concision du Texte de Manou était, pour les scholiastes Indiens, une belle occasion d'exercer leur sagacité; aussi ce code ne manque-t-il pas de commentateurs. Parmi eux, on cite, comme les plus habiles, Médhatithi, fils de Biraswami-Bhatta, Govindaradia . Dharanidhara et Coullouca-Bhatta. Ce dernier est le plus estimé. « Son commentaire, dit William Jones, est peut-être le plus précis, le plus lumineux, le moins fastueux, le plus savant, le plus profond, et encore le plus agréable qui ait été composé sur aucun auteur ancien ou moderne, européen ou asiatique. » On ignore à quelle époque vivait Coulloûca; il nous apprend lui-même qu'il appartenait à une famille honorable du district de Gaur dans le Bengale, mais qu'il avait fixé sa résidence parmi les savans sur les bords du Gange à Càsi (Bénarès). J'ai presque toujours pris pour guide son commentaire, qui se trouve joint au Texte de Manou dans les deux éditions du Manava-Dharma-Sàstra, publiées à Calcutta; mais je me suis aussi aidé d'un autre commentaire fort clair et fort précis en général, qui accompagne le Texte de Manou dans un des deux manuscrits de la Bibliothéque du Roi, et dont l'auteur est appelé Raghavananda. A l'exemple du traducteur anglais, j'ai fait imprimer en italique la partie du commentaire que j'ai introduite dans le texte, de sorte que l'on peut du premier coup d'œil distinguer le texte des explications et des développemens donnés par le scholiaste.

Quant à la prononciation des mots indiens, je dois, pour les personnes étrangéres à la langue sanscrite, expliquer ce qui pourrait fournir matière à quelque erreur. Les lettres ch doivent toujours être prononcées d'une manière douce, comme dans char, cheval. Ainsi, pour le mot Vasichtha, prononcez Vasichetha, et non vasiktha. Le g doit toujours avoir un son dur, comme s'il était suivi d'un u. Ainsi, pour Angiras, prononcez Anguiras, et non Anjiras. L's même entre deux voyelles, ne doit jamais avoir le son du z. Ainsi, pour Vaisya, prononcez Vaicya, et non Vaizya,

L'excellente traduction de Jones a réuni les suffrages des Indianistes, entre autres celui du savant Colebrooke, qui a presque toujours adopté cette traduction pour les passages de Manou cités dans le Digeste des lois indiennes relatives aux contrats et aux successions. Dernièrement encore le mérite de ce précieux travail a été dignement apprécié par l'illustre Schlegel, dans son intéressant et curieux ouvrage sur l'étude des langues asiatiques, « La traduction de Jones, dit M. de Schlegel, est en général d'une grande fidélité; elle tombe quelquefois dans la paraphrase, mais c'était presque inévitable, vu la brièveté des stances mesurées de l'original. Le coloris du style est surtout admirable; il respire en même temps la majesté législative et je ne sais quelle simplicité sainte et patriarchale. Nous sommes transportés comme par enchantement dans les siècles, les mœurs et la sphère d'idées qui ont concouru à mettre

en vigneur ces lois religieuses et sociales, lesquelles à leur tour ont dominé une grande nation pendant des milliers d'années. Le travail de Jones mérite entièrement les éloges que lui a donnés M. de Schlegel, et il m'a été d'un très grand secours; cependant mon admiration pour le talent de mon devancier ne m'a pas empéché de discuter avec soin les passages de sa traduction qui me paraissaient douteux, oe qui m'a conduit quelquefois à adopter un sens différent. Enfin, j'ai fait tous mes efforts pour rendre le texte sanscrit avec le plus de fidélité et de précision possible.

Je me proposais de soumettre ma traduction à l'illustre maître dont j'ai suivi les leçons, ınais le cruel fléau qui a enlevé aux sciences plusieurs personnes distinguées a compris M. Chézy au nombre de ses victimes. Qu'il me soit permis d'exprimer les regrets que m'a causés une perte aussi douloureuse, et d'adresser à la mémoire de l'homme excellent qui m'aidait de ses conseils et m'honorait de son amitié, le tribut de gratitude que je lui dois.

# LOIS DE MANOU,

EXPOSÉES

### PAR BHRIGOU.

### LIVRE PREMIER.

#### CRÉATION.

- 1. Manou était assis, ayant sa pensée dirigée vers un seul objet; les Maharchis ' l'abordèrent, et, après l'avoir salué avec respect, lui adressèrent ces paroles:
- 2. » Seigneur, daigne nous déclarer, avec exactitude et en suivant l'ordre, les lois qui concernent toutes les classes primitives \*, et les classes nées du mélange des premières. 3
- 3. » Toi seul, ô maître, connais les actes, le principe et le véritable sens de cette règle universelle, existant par

Les Maharchis ou grands Richis, sont de saints personnages d'un ordre supérieur. On distingue plusieurs classes de Richis.

Les classes primitives sont au nombre de quatre, savoir : la classe sacerdotale ou celle des Brâlimanes, la classe militaire et royale on celle des Kchatriyas, la classe commerçante et agricole ou celle des Vaisyas, et la classe servile ou celle des Soúdras. Voyez plus loin, dans le même Livre, stance 31 et st. 87 et suivantes.

3 Ces classes sont énumérées dans le dixième Livre. elle-même, inconcevable, dont la raison humaine ne peut pas apprécier l'étendue, et qui est le Véda. » \*

- 4. Ainsi interrogé par ces êtres magnanimes, celui dont le pouvoir était immense, après les avoir tous salués, leur fit cette sage réponse : «Écoutez », leur dit-il.
- 5. » Ce monde était plongé dans l'obscurité \*; imperceptible, dépourvu de tout attribut distinctif, ne pouvant ni être découvert par le raisonnement, ni être révélé, il semblait entièrement livré au sommeil.
- Le Véda est la Sainte Écriture des Indiens. Les principaux Védas sont au nombre de trois : le Ritch, le Yadjous et le Sama; les Lois de Manou les eitent fréquemment, tandis que le quatrième Véda, l'Atharva, n'y est mentionné qu'une fois (Liv. XI, st. 55). Quelques savant ont pensé que ce dernier Véda était plus moderne; mais cette opinion n'est point celle de l'illustre Colebrooke, qui a donné, dans le huitième volume des Recherches Asiatiques, un mémoire très important sur les Livres saerés des Indiens, et qui pense que l'Atharva est au moins en partie anssi ancien que les antres Védas. Chaque Véda renferme des prières (Mantras) et des préceptes (Bråhmanas).
- Snivant le commentateur, par l'obsenrité (Tamas) il fant entendre la nature (Pracriti). Le monde, dans le temps de la dissolution (Pralaya), à cause de son imperceptibilité, était dissous dans la uature, et la nature elle-nième

n'avait pas été développée par l'Ame divine (Bralımâtmâ). --- La Pracriti, le premier des vingteinq principes admis par le système philosophique appelé Sânkliya, est la matière première, la cause matérielle universelle. Le système Sânkliya, avec lequel la partie métaphysique de la cosmogonie qu'on va lire paraît avoir de grands rapports, a été exposé par M. Colebrooke, dans un de ses mémoires sur la Philosophie Indienne, insérés dans les Transactions de la Société Asiatique de Londres. Ces admirables mémoires seront bientôt à la portée de tout le monde, grâce à la traduction française que M. Pauthier en a composée, et qu'il imprime dans ce moment. Cette utile publication est un vrai service rendn à la science. Les indianistes trouveront aussi un exposé du système Sånkhya dans l'excellente édition de la Sânkhy a-Câricâ que M. Lassen vient de publier.

6. » Quand la durée de la dissolution (Pralaya) itut à son terme, alors le Seigneur existant par lui-même, et qui n'est pas à la portée des sens externes, rendant perceptible ce monde avec les cinq élémens et les autres principes, resplendissant de l'éclat le plus pur, parut et dissipa l'obscurité, c'est-à-dire développa la nature (Pracriti).

7. » Celui que l'esprit seul peut percevoir, qui échappe aux organes des sens, qui est sans parties visibles, éternel, l'âme de tous les êtres, que nul ne peut comprendre, déploya sa propre splendeur.

 » Ayant résolu, dans sa pensée, de faire émaner de sa substance les diverses créatures, il produisit d'abord les caux, dans lesquelles il déposa un germe.

9. » Ce germe devint un œuf brillant comme l'or, aussi éclatant que l'astre aux mille rayons, et dans lequel l'Étre supréme naquit lui-même sous la forme de Brahmâ ', l'aïoul de tous les êtres.

10. » Les eaux ont été appclées nârâs, parce qu'elles étaient la production de Nara (l'Esprit divin); ces eaux ayant été le premier lieu de mouvement (ayana) de Nara, il a, en conséquence, été nommé Nârâyana ³ (celui qui se ment sur les eaux).

' Le Pralaya est la dissolution ou destruction du monde qui a lieu à la fin du jour de Brahmà.

Brahmâ est ici le Dieu unique, créateur du monde. Dans la mythologie indienne, Vichnou et Siva lui sont adjoints, et forment avec lui la triade (Trimoûrti). Brahmâ est aussi nommé Hiranyagarbha (sorti de la matrice dorée),

par allusion à l'œuf d'or.
C'est Brahmâ qui est ici dési-

- 11. » Par ce qui est, par la cause imperceptible, éternelle, qui existe réellement et n'existe pas pour les organes, a été produit ce divin mâle (Pouroucha), célèbre dans le monde sous le nom de Brahmã.
- 12. » Après avoir demeuré dans cet œuf une année de Brahma 1, le Seigneur, par sa seule pensée, sépara cet œuf en deux parts;
- 13. » Et, de ces deux parts, il forma le ciel et la terre; au milieu il plaça l'atmosphère , les huit régions célestes 3, et le réservoir permanent des eaux.
- 14. » Il exprima de l'Ame suprême 4, le sentiment (Manas) qui existe par sa nature, et n'existe pas pour les sens; et avant la production du sentiment, l'Ahancara 5 (le moi), moniteur et souverain maître;
- 15. » Et, avant le sentiment et la conscience, il produisit le grand principe intellectuel (Mahat)6, et tout ce

gné sous le nom de Nârâyana; dans les Pourânas (antiques légendes), Nârâyana est ordinairement un des noms du dieu Vichnon.

' Lejour de Brahmâ, ainsi qu'on le verra plus loin (st. 72 du même Livre), équivant à 4,320,000,000 d'années humaines de 360 jours; la nuit a une durée pareille. Le jour de Brahmâ est appelé calpa. Trente de ces calpas forment un mois de Brahmã; douze de ces moisuneannée; l'année de Brahmà équivaut donc à 3,110,400,000,000 d'années humaines.

Par atmosphère, il faut entendre ici l'espace entre la terre et le soleil.

Ces huit régions sont les quatre points cardinaux et les quatre points intermédiaires; huit dieux y président.

4 C'est l'âme de l'univers, le Paramatma.

L'Ahancara est la conscience, ou, plus exactement, ce qui produit le moi, ou le sentiment du

<sup>6</sup> Le Mahat est aussi appelé Bouddhi (l'intelligence).

qui reçoit les trois qualités ', et les cinq organes de l'intelligence destinés à percevoir les objets extérieurs, et les cinq organes de l'action ', et les rudimens (Tanmátras) <sup>2</sup> des cinq élémens.

16. » Ayant uni des molécules imperceptibles de ces sis principes doués d'une grande énergie, savoir, les rudimens subtils des cinq élémens et la conscience, à des particules de ces mêmes principes, transformés et devenus les élémens et les sens <sup>4</sup>, alors il forma tous les êtres.

17. » Et parce que les six molécules imperceptibles émanées de la substance de cet Être supréme, savoir, les rudimens subtils des cinq élémens et la conscience, pour prendre une forme, se joignent à ces élémens et à ces organes des sens; à cause de cela, les sages ont désigné la forme visible de ce Dieu sous le nom de Sarira (qui reçoit les six molécules).

'Ce sont les qualités de bonté (Sattwa), de passion (Radjas) et d'obscurité (Tamas). Voyez Liv. XII, st. 24.

Les philosophes indicas distinguent once organes des sen, dix externes, et un interne. Parmi les dis externes, les cinq premiers, dits organes de l'intelligence, sont l'ord, l'oreille, le nez, la langue et la penu; les cinq autres, appelés organes de l'action, sont l'organe de la parole, les mains, les pieds, l'orifice inferieur du tube intestinal, et les organes de la genération. Le on-

zième organe, l'interne, est le sentiment (Manas), qui participe de l'intelligence et de l'action. Voyez plus loin, Liv. II, st. 89

<sup>2</sup> Cinq Tanmâtras, particules subtiles, rudimens ou atomes, produisent les cinq grands élémens, l'éther, l'air, le feu, l'eau, et la terre.

4 Les Tanmâtras ou rudimens subtils des cinq élémens, en se transformant, produisent les élémens, et la conscience produit les sens. (Commentaire.)

- 18. » Les élémens y pénètrent avec des fouctions qui leur sont propres, ainsi que le sentiment (Manas), source inépuisable des êtres, avec des attributs infiniment subtils.
- 19. » Au moyen de particules subtiles et pourvues d'une forme, de ces sept principes (Pourouchas) doués d'une grande énergie, l'intelligence, la conscience, et les rudimens subtils des cinq élémens, a été formé ce périssable univers, émanation de l'impérissable source.
- 20. » Chacun de ces élémens 'acquiert la qualité de celui qui le précède, de sorte que, plus un élément est éloigné dans la série, plus il a de qualités.
- 21. »L'Être suprême assigna aussi, dès le principe, à chaque créature en particulier, un nom, des actes, et une manière de vivre, d'après les paroles du Véda.
- 22. » Le souverain Maître produisit une multitude de Dieux (Dévas) essentiellement agissans, doués d'une âme, et une troupe invisible de Génies (Sâdhyas), et le sacrifice institué dès le commencement.
- 23. » Du feu, de l'air ct du soleil, il exprima 3, pour l'accomplissement du sacrifice, les trois Védas éternels, nommés Ritch, Yadjous et Sâma.

couleur et la saveur; la terre en a

Pair, le feu, l'eau et la terre.

Cinq, qui sont les quatre qui vienL'ettler n'a qu'une qualité, le son
l'air en a deux, le son et la tangibilité; le feue na trois, le son, d'a tangibilité et la couleur; l'eau en a
quatre, le son, la tangibilité.

L'ittéralement, mulati.

L'ittéralement, mulati.

· Les cinq élémens sont l'éther,

- 24. » Il créa le temps et les divisions du temps, les constellations, les planètes, les fleuves, les mers, les montagnes, les plaines, les terrains inégaux,
- 25. » La dévotion austère, la parole, la volupté, le désir, la colère, et cette création, car il voulait donner l'existence à tous les êtres.
- 26. » Pour établir une différence entre les actions, il distingua le juste et l'injuste, et soumit ces créatures sensibles au plaisir et à la peine, et aux autres conditions opposées.¹
- 27. » Avec des particules (mâtrâs) ténues des cinq étémens subtils, et qui sont périssables à l'état d'étémens grossiers \*, tout ce qui existe a été formé successivement.
- 28. » Lorsque le souverain Maître a destiné d'abord tel ou tel être animé à une occupation queleonque, eet être l'accomplit de lui-même toutes les fois qu'il revient au monde.
- 29. » Quelle que soit la qualité qu'il lui ait donnée en partage au momeut de la eréation, la méchanceté ou la bonté, la douceur ou la rudesse, la vertu ou le vice, la véracité ou la fausseté, cette qualité vient le retrouver spontanément dans les naissances qui suivent.
  - 30. » De même que les saisons, dans leur retour pério-

Cct conditions sont : le désir et la colère, l'amour passionné et la haine, la faim et la soif, le chagrin et l'infatuation, etc. (Commentaire.)

dique, reprennent naturellement leurs attributs spéciaux, de même les créatures animées reprennent les occupations qui leur sont propres.

- 31. » Cependant, pour la propagation de la race lumaine, de sa bouche, de son bras, de sa cuisse et de son pied, il produisit le Bráhmane, le Kchatriya, le Vaisya et le Soûdra.
- 32. » Ayant divisé son eorps en deux parties, le souverain Maître devint moitié mâle et moitié femelle, et, en s'unissant à cette partie femelle, il engendra Virâdj.
- 33. » Apprenez, nobles Brâhmanes, que celui que le divin mâle (Pourouela), appelé Virâdj, a produit de luimême, en se livrant à une dévotion austère, e'est moi, Manou, le créateur de tout cet univers.
- 34. » C'est moi qui, désirant donner naissance au genre humain, après avoir pratiqué les plus pénibles austérités, ai produit d'abord dix Saints éminens (Maharchis), seigneurs des créatures (Pradjápatis), savoir:
- 35. » Marîtchi, Atri, Angiras, Poulastya, Poulaha, Cratou, Pratchétas *ou Dakcha*, Vasiehtha, Bhrigou et Nârada.
- 36. » Ces êtres tout-puissans créèrent sept autres Manous ', les Dieux (Dévas) et leurs demeures, et des Maharchis doués d'un immense pouvoir;
- On verra plus loin (st. 79, note) que la période appelée Calpa embrasse les règnes de quatorze Manous. Suivant les idées des Indiens, le Manou actuel est le septième, et il sera suivi de

sept autres Manous. C'est probablement d'eux qu'il est question dans cette stance; le commentaire semble l'indiquer.

<sup>a</sup> Les Dévas sont des génies qui ont pour chef Indra, roi du ciel; 37. » Ils créèrent les Gnomes (Yakchas) ', les Géans (Râkchasa) ', les Vampires (Pisâtchas) ', les Musiciens célestes (Gandharhas) ', les Nymphes (Apsarás) 's, les Titans (Asouras) 's, les Dragons (Nágas) '7, les Serpens

ils sont aussi nommés Souras (voyez le Râmâyana, Liv. 1, c. XLV) et Âdityas, de lenr mère Aditi, femme de Casyapa.

' Yakchas, serviteurs de Convéra, Dieu des richesses, et gardiens de ses jardins et de ses trésors.

2 Råkchasas, génies malfaisans qui paraissent être de plusienrs sortes : les nns sont des géans ennemis des Dieux, comme Ravana dans le poëme épique du Râmàvana : les autres sont des espèces d'ogres ou de vampires avides de sang et de chair humaine, hantant les forêts et les cimetières, comme Hidimbha daus le curieux épisode du Mahábhárata, publié par M. Bopp. Les Råkchasas viennent sans cesse troubler les sacrifices des pienx ermites, qui sont forcés d'appeler à leur seconrs des priuces célèbres par leur valeur, Ainsi, dans le Râmâyaua (Liv. I", c. XX), le Mouni Viswâmitra vient réclamer l'assistance de Râma, fils du roi Dasaratha, et daus le drame de Sacountalà (acte II et acte III), les ermites appellent à leur secours le roi Douchmanta. Le nombre des Råkchasas est incalculable et ne cesse de se renouveler, les âmes criminelles étant souvent condamnées à

eutrer dans le corps d'uu Râkchasa, et à y être logées plus ou moins loug-temps, suivant la gravité de leur faute. (Yoyez plus loin, Liv. XII, st. 44.)

Pisâtchas, esprits méchans altérés de sang, et qui tieunent de la nature des Râkchasas, mais

paraisseut leur être inférieurs.

4 Gandharbas, musicieus célestes qui font partie de la cour d'Indra, roi du firmament.

<sup>5</sup> Apsarâs, conrtisanes ou bayadères du ciel d'Indra. Suivant les poètes, elles sortirent de la mer pendaut que les Dévas et les Asouras la barattaieut daus l'espérauce d'obtenir l'ambroisie (Amrita).

Asonras, génies en hostilité perpétuelle avec les Dévas. Parmi ces Asonras, les uns sout appelés Daityas, de lenr mère Diti, femme de Casyapa, fils de Marîtchi; les antres sont nommés Dânavas, de leur mère Danou, femme du même personnage. Les Asonras sout représentés dans les poëmes indiens comme les ennemis des Dieux (Dévas), avec lesquels ils sout sans cesse eu querelle, et, chose siugulière, les Dieux appellent quelquefois à leur secours un roi célèbre par sa valeur (Voyez le drame de Sacountală, acte sixiè(Sarpas)\*, les Oiseaux (Souparnas)\*, et les différentes tribus des Aucêtres divins (Pitris); \*\*

38. » Les éclairs, les foudres, les nuages, les ares colorés d'Indra, les météores, les trombes ", les comètes, et les étoiles de diverse grandeur;

39. » Les Kinnaras 11, les singes, les poissons, les différentes espèces d'oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages, les hommes, les animaux carnassiers pourvus d'une double rangée de deuts;

40. » Les vermisseaux, les vers, les sauterelles, les poux, les mouches, les punaises, et toute espèce de mousquite piquante; enfin, les différens corps privés du mouvement.

41. » Ce fut ainsi que, d'après mon ordre, ces magna-

me). Les Asouras sont d'un ordre fort supérieur aux Râkchasas, comme eux ennemis des Dévas. (Voyez plus loin, Liv. XII, st. 48.)

7 N\u00e3gas, demi-dieux ayant une face humaine avec une queue de serpent, et le cou \u00e9tendu du coluber n\u00e3ga. Leur roi est V\u00e3souki; ils habitent les r\u00e9gions infernales.

Sarpas, serpens d'un ordre inférieur aux Nâgas.

<sup>9</sup> Souparnas, oiseaux divins dont le chef est Garouda, qui est considéré dans la mythologie comme l'oiseau et la moature de Voucheron. — Les Dévas, les Asouras, les Gandharbas, les Nâgas, les Sarpas et les Souparnas, sont ordinairement considérés, dans la mythologie indieune, comme nés de Casyapa, par diverses femmes. Ce Casyapa est un Saint (Richi), fils de Marîtchi, l'un des Pradjāpatis.

1º Les Pitris ou Dieux Mânes sont des personnages divins, ancètres du genre humain, et qui habitent l'orbite de la lune. Voyez plus bas, Liv. III, st. 192 et suivantes.

"Il n'y a pas en français d'expression qui réponde exactement au mot sanscrit nirghâta; suivant la glose, le nirghâta est un bruit surnaturel qui se fait dans la terre et dans l'air.

<sup>12</sup> Kinnaras, musiciens attachés au service de Couvéra, Dieu des richesses, et qui ont une tête de cheval. nimes sages créèrent, par le pouvoir de leurs austérités, tout cet assemblage d'êtres mobiles et immobiles, en se réglant sur les actions.

42. » Je vais maintenant vous déclarer quels actes partieuliers ont été assignés ici-bas à chaeun de ces êtres, et de quelle manière ils viennent au monde.

- 43. » Les bestiaux, les bêtes sauvages, les animaux carnassiers pourvus de deux rangées de dents, les géans, les vampires et les hommes, naissent d'une matrice.
- 44. » Les oiseaux sortent d'un œuf, de même que les serpens, les croeodiles, les poissons, les tortues, et d'autres sortes d'animaux soit terrestres comme le lézard, soit aquatiques comme le poisson à coquille.
- 45. » Les mousquites piquantes, les poux, les mouches, les punaises, naissent de la vapeur chaude; ils sont produits par la chaleur, de même que tout ce qui leur ressemble, comme l'abeille, la fourmi.
- 46. » Tous les corps privés du mouvement, et qui poussent soit d'une graine, soit d'un rameau mis en terre, naissent du développement d'un bourgeon : les herbes produisent une grande quantité de fleurs et de fruits, et périssent lorsque les fruits sont parvenus à leur maturité;
- 47. » Les végétaux appelés rois des forêts n'ont point de fleurs et portent des fruits; et soit qu'ils portent aussi des fleurs ou seulement des fruits, ils reçoivent le nom d'arbres sous ces deux formes.
- 'C'est-à-dire, en faisant naître hommes ou les animaux, en raitel ou tel être parmi les Dieux, les son de ses actes. (Commentaire.)

- 48. » Il y a différentes sortes d'arbrisseaux croissant soit en buisson, soit en touffe; puis diverses espèces de gramens, des plantes rampantes et grimpantes. Tous ces végétaux poussent d'une semence ou d'un rameau.
- 49. » Entourés de la qualité d'obscurité manifestée sous une multitude de formes, à cause de leurs actions précédentes, ces êtres ', doués d'une conscience intérieure, ressentent le plaisir et la peine.
- 50. » Telles ont été déclarées, depuis Brahmâ jusqu'aux végétaux, les transmigrations à qui ont lieu dans ce monde effroyable, qui se détruit sans cesse.
- 51. » Après avoir ainsi produit cet univers et moi, celui dont le pouvoir est incompréhensible disparut de nouveau, absorbé dans l'Ame suprême, remplaçant le temps de la création par le temps de la dissolution (Pralaya).
- 52. »Lorsque ce Dieu s'éveille, aussitôt cet univers accomplit ses actes; lorsqu'il s'endort, l'esprit plongé dans un profond repos, alors le monde se dissout. 4
- 53. » Car, pendant son paisible sommeil, les êtres animés pourvus des principes de l'action quittent leurs fontions, et le sentiment (Manas) tombe dans l'inertie, ainsi que les autres sens:
- " Voyez plus loin, Livre XII, passe par plusieurs corps, jusqu'à et qu'elle ait mérité d'être ab" Les animaux et les végétaux.
  " Les animaux et les végétaux.
- 'On sait qu'un des dogmes indiens est la métempsycose. L'âme 4 Littéralement, s'endort-

- 54. » Et lorsqu'ils se sont dissous en même temps dans l'Ame suprême, alors cette âme de tous les êtres dort tranquillement dans la plus parfaite quiétude.
- 55. » Après s'être retirée dans l'obscurité primitive, elle y demeure long-temps avec les organes des sens, n'accomplit pas ses fonctions, et se dépouille de sa forme.
- 56. » Lorsque, réunissant de nouveau des principes élémentaires subtils, elle s'introduit dans une semence végétale ou animale, alors elle reprend une forme nouvelle.
- 57. » C'est ainsi que, par un réveil et par un repos alternatifs, l'Être immuable fait revivre ou mourir éternellement tout cet assemblage de créatures mobiles et immobiles.
- 58. » Après avoir composé ce livre de LA LOI lui-même dès le principe, il me le fit apprendre par cœur, et moi j'instruisis Marîtchi et les autres sages.
- 59. » Bhrigou, que voici, vous fera connaître pleinement le contenu de ce livre; car ce Mouni i l'a appris en entier de moi-même. »
- 60. Alors le Maharchi Bhrigou, aiusi interpellé par Manou, dit avec bienveillance à tous ces Richis: « Écoutez.

<sup>&#</sup>x27; Bien qu'il n'y ait point de sommeil pour l'Ame suprême douée de l'omniscience, on lui applique ici la loi générale de la vie. ( Commentaire. )

un saint personnage pieux et instruit, qui participe plus ou moins de la nature divine, ou qui s'est élevé par la pénitence au-dessus de la nature humaine.

<sup>&#</sup>x27; Mouni, nom que l'on donne à

61. » De ce Manou Swâyambhouva (issu de l'Étre existaut de lui-même) descendent six autres Manous, qui chacun donnèrent naissance à une race de créatures; ces Manous, doués d'une âme noble et d'une énergie supérieure, étaient:

62. » Swárotchicha, Ôttami, Támasa, Raivata, le glorieux Tchákchoucha, et le fils de Vivaswat.

' Vaivaswata est le nom patronimique du septième Manou, et veut dire fils du soleil (Vivaswat). Au noni de Vaivaswata se rattaclie l'histoire du dernier déluge, rapportée par les poèmes indiens, et dont je vais donner nn précis. d'après un épisode du Mahâbhârata, publié en sanscrit par M. Bopp, et dont M. Pauthier a donné une traduction française insérée dans la Revue de Paris. en septembre 1832 .- Le saint monarque Vaivaswata se livrait aux plus rigourenses austérités. Un jour qu'il s'acquittait de ses pratiques de dévotion sur les bords de la Vîrinî, un petit poisson lui adressa la parole, pour le prier de le retirer de la rivière, où il serait inévitablement la proie des poissons plus gros que lui. Vaivaswata le prit, et le plaça dans un vase plein d'eau, où il finit par grossir tellement, que le vase ne pouvait plus le contenir, et Manou fut obligé de le transporter successivement dans un lac, pnis dans le Gange, et enfin dans la mer, le poisson continuant tonjours à

grossir. Chaque fois que Manou le changeait de place, le poisson, tout énorme qu'il était , devenait facile à porter, et agréable au toucher et à l'odorat. Lorsqu'il fut dans la mer, il adressa ainsi la parole au saint personnage : « Dans peu tout ce qui existe sur la terre sera détruit; voici le temps de la submersion des mondes; le moment terrible de la dissolution est arrivé pour tous les êtres mobiles et immobiles. Tu construiras un fort navire, pourvu de cordages. dans lequel tu t'embarqueras avec les sept Riehis, après avoir pris avec toi toutes les graines. Tu m'attendras sur ce navire, et je viendrai à toi, avant une corne sur la tête, qui me fera reconnaître. » Vaivaswata obeit; il construisit un navire, s'y embarqua, et pensa au poisson, qui se montra bientôt. Le saint attacha un câble très fort à la corne du poisson, qui fit voguer le navire sur la mer avec la plus grande rapidité, malgré l'impétnosité des vagues et la violence de la tempête, qui ne laissait distinguer ni la

63. » Ces sept Manous tout-puissans, dont Swâyamblouva est le premier, ont chacun, pendant leur période (Antara), produit et dirigé ce monde, composé d'êtres mobiles et d'êtres immobiles.

64. » Dix-huit niméchas (clins d'œil) font une câchthâ; trente câchthâs, une calâ; trente calâs, un mouhoûrta: autant de mouhoûrtas composent un jour et une nuit.

65. »Le soleil établit la division du jour et de la nuit pour les hommes et pour les Dieux; la nuit est pour le sommeil des êtres, et le jour pour le travail.

66. » Un mois des mortels est un jour et une nuit des Pitris ; il se divise en deux quinzaines : la quinzaine noire est, pour les Mânes, le jour destiné aux actions; et la quinzaine blanche, la nuit consacrée au sommeil.

terre ni les régions célestes. Le poisson traîna ainsi le vaisseau pendant un grand nombre d'années, et le fit enfin aborder sur le sommet du mont Himavat (Himâlava), où il ordonna aux Richis d'attacher le navire. « Je suis Brahmâ, seigneur des créaturcs, dit-il alors; ancnn être ne m'est snpérieur. Sous la forme d'un poisson. je vous ai sauvés du danger. Manou, que voici, va maintenant opérer la création. » Avant ainsi parlé, il disparut, ct Vaivaswata, après avoir pratiqué des anstérités, se mit à créer tons les êtres. - La métamorphose en poisson est communément attribuée, dans les poëmes indiens, au dien Vichnou. Cette métamorphose, qui avait pour but de recouvrer les

Védas, qu'un géant avait dérobés, est la première des neuf incarnations ou descentes de ce Dien, nommées Avataras. Voyez les Recherches Asiatiques, vol. I, p. 170, et vol. II, p. 171, de la traduction française.

'Les Pitris ou Mânes sont les grands ancêtres du genre humain (Voyez ci-dessus, st. 57) et les ancêtres défiés des hommes; ils habitent la lune.

<sup>3</sup> Le mois lunaire des Indiens est divisé en deux parts (pakchas), chacane de quinze jonrs lunaires (tithis). La quinzaine éclairée (soukla-pakcha) finit avec le jour de la pleine lune, et la quinzaine obscure (crichna-pakcha) avec le jour de la nouvelle lune. 67. » Une année des mortels est un jour et une nuit des Dieux, et voici quelle en est la division : le jour répond au cours septentrional du soleil, et la nuit à son cours méridional.

68. » Maintenant, apprenez par ordre, et succinctement, quelle est la durée d'une nuit et d'un jour de Brahma, et de chacun des *quatre* âges (Yougas).

69. » Quatre mille années divines \* composent, au dire des sages, le Crita-youga; le crépuscule qui précède est d'autant de centaines d'années; le crépuscule qui suit est pareil.

70. » Dans les trois autres áges, également précédés et suivis d'un crépuscule, les milliers et les centaines d'années sont successivement diminués d'une unité. 3

71. » Ces quatre âges qui viennent d'être énumérés,

Ces quatre âges, appelés Crita, Trèda, Dwapra et Cali, ones des quatre âges des forces, Fige d'or, Fige d'argent, Fige d'airsin et Fige de fer. Do verra plus loin que les retours périodiques de ces quatre âges sont innombrables, suivant les Indiens, les trois premiers âges de la période actuelle sont écoules, et cous sommes maintenant dans le Cali-pouga, qui a commencê 500 avant J.-C. L'année divince étant de 500 ans, 4,000 année divines font

1,440,000 années humaines: 400

années divines, 144,000 années

humaines, qui, étant doublées, donnent 288,000. Le total du Crita-youga est donc de 1,728,000 années humaines de 360 jours. <sup>3</sup> Ainsi, la durée du second âge

on Trést-youga est de 5,000 années divines, avec deux crépascules chacun de 500 années, ce qui fait 1,206,000 années humaines; la durée du Dwāpara-youga est de 2,400 années divines, les deux crépuscules compris, ce qui donne 861,000 années humaienfin, la durée du Cali-youga est de 1,200 années divines, vec de 1,200 années divines, vec crépuscules, ce qui fait 452,000 années humaines. étant supputés ensemble, la somme de leurs années, qui est de douze mille', est dite l'âge des Dieux;

72. » Sachez que la réunion de mille âges divins oconpose en somme un jour de Brahmâ, et que la nuit a une durée égale.

73. » Ceux qui savent que le saint jour de Brahmâ ne finit qu'avec mille âges, et que la nuit embrasse un pareil espace de temps, connaissent véritablement le jour et la nuit.

74. » A l'expiration de cette nuit, Brahnâ, qui était endormi, se réveille; et, en se réveillant, il fait émaner l'esprit divin (Manas)<sup>3</sup>, qui par son essence existe, et n'existe pas pour les sens extérieurs.

75. » Poussé par le désir de créer, éproué par l'Ame suprême, l'esprit divin ou le principe intellectuel opère la création, et donne naissance à l'éther, que les sages considèrent comme doué de la qualité du son.

76. » De l'éther, opérant une transformation, naît l'air, véhicule de toutes les odeurs, pur et plein de force, dont la propriété reconnue est la tangibilité.

Ces 12,000 années répondent à 4,320,000 années humaines.

<sup>a</sup> Ces mille âges divins équivahent à 4,320,000,000 d'années humaines, à l'expiration desquelles a lieu le Pralayra, c'est-à-dire la dissolution du monde. Alors commence la nnit de Brahmà. A la fin de la période de too années, chacune de 360 calpas ou jours de Brahmâ, aura lieu le Mahâ-Pralaya, c'est-à-dire la destruction générale de l'univers, et Brahmâ lui-même cessera d'exister. Cinquante de ces années sont écoulées,

<sup>8</sup> Suivant le commentateur, le mot Manas peut s'entendre ici du principe intellectuel (Mahat).

- 77. » Par une métamorphose de l'air est produite la lumière, qui éclaire, dissipe l'obscurité, brille, et qui est déclarée avoir la forme apparente pour qualité.
- 78. » De la lumière, par une transformation, naît l'eau, qui a pour qualité la saveur; de l'eau provient la terre, ayant pour qualité l'odeur : telle est la création opérée dès le principe.
- 79. » Cet âge des Dieux ci-dessus énoncé, et qui embrasse douze mille années divines, répété soixante et onze fois ', est ce qu'on appelle ici la période d'un Manou (Manwantara).

#### 80. » Les périodes des Manous sont innombrables, ainsi

Ces 71 ages divins donnent 506.720.000 années humaines. auxquelles il faut ajouter la période appelée Sandhi, placée à la fin de chaque Manwantara, et qui est de la même durée qu'un Satva-youga, c'est-à-dire de 4,800 années divines, ou de 1,728,000 années humaines; ce qui fait en tont 308,448,000 années. Qua-Manwantaras donnent 4,518,272,000 années; en y ajoutant un Sandhi de 1,728,000 années, on obtient 4,520,000,000 d'années, durée du jonr de Brahmå. Chaque Manwantara est terminé par un déluge. (Voyez les Recherches Asiatiques, tom. II, p. 274 de la traduction française.) Nons sommes maintenant, suivant les Indiens, dans le premier jour ou calpa du premier mois de la cinquante-unième année de l'âge de Brahmå, et dans le vingt-huitième âge divin du septième Manwantara, celui de Vaivaswata: les trois premiers âges humains de cet âge divin, et 4033 ans de l'âge Cali sont écoulés. ( Voyez les Recherches Asiatiques, t. II, p. 160 et 432.) Plusieurs savans ont cherché dans l'astronomie la solution des problèmes que présente ce système chronologique évidemment artificiel. On peut consulter à ce snjet les mémoires de Jones, Davis et Bentley, dans les volumes II, III, V, VI et VIII des Recherches Asiatiques, et le mémoire de M. Colebrooke sur les notions des astronomes indiens concernant la Précession des Equinoxes et les mouvemens des Planètes, dans le douzième volume da même recueil.

que les créations et les destructions du monde; et l'Étre suprême les renouvelle comme en se jouant.

- 81. » Dans le Crita-youga, la Justice, sous la forme d'un taureau, se maintient ferme sur ses quatre pieds; la Vérité règne, et aucun bien obtenu par les mortels ne dérive de l'iniquité.
- 82. » Mais dans les autres âges, par l'acquisition illicite des richesses et de la science, la Justice perd successivement un pied; et remplacés par le vol, la fausseté et la fraude, les avantages honnêtes diminuent graduellement d'un quart.
- 83. » Les hommes, exempts de maladies, obtiennent l'accomplissement de tous leurs désirs, et vivent quatre cents ans pendant le premier âge; dans le Trétá-youga et les âges suivans, leur existence perd par degrés un quart de sa durée.
- 84. » La vie des mortels déclarée dans le Véda, les récompenses des actions et les pouvoirs des êtres animés, portent dans ce monde des fruits proportionnés aux âges.
- 85. » Certaines vertus sont particulières à l'âge Crita, d'autres à l'âge Trétâ, d'autres à l'âge Dwâpara, d'autres à l'âge Cali, en proportion de la décroissance de ces âges.
- 86. » L'austérité domine pendant le premier âge, la science divine pendant le second, l'accomplissement du sacrifice pendant le troisième, au dire des sages, la libéralité seule pendant le quatrième âge.
  - 87. » Pour la conservation de cette création entière,

l'Être souverainement glorieux assigna des occupations différentes à ceux qu'il avait produits de sa bouche, de son bras, de sa cuisse et de son pied.

88. » Il donna en partage aux Brâhmanes l'étude et l'enseignement des Védas, l'accomplissement du sacrifice, la direction des sacrifices offerts par d'autres, le droit de donner et celui de recevoir;

89. » Il imposa pour devoirs au Kchatriya de protéger le peuple, d'exercer la charité, de sacrifier, de lire les Livres sacrés, et de ne pas s'abandonner aux plaisirs des sens.

90. » Soigner les bestiaux, donner l'aumône, sacrifier, étudier les Livres saints, faire le commerce, prêter à intérêt, labourer la terre, sont les fonctions allouées au Vaisya.

91. » Mais le souverain Maître n'assigna au Soûdra qu'un seul office, celui de servir les classes précédentes, sans déprécier leur mérite.

92. » Au-dessus du nombril, le corps de l'homme a été proclainé plus pur, et la bouche en a été déclarée la partie la plus pure par l'Étre qui existe de lui-inême.

93. » Par son origine, qu'il tire du membre le plus noble, parce qu'il est né le premier, parce qu'il possède la Sainte Écriture, le Brâhmane est de droit le seigneur de toute cette création.

94. » En effct, c'est lui que l'Ètre existant par lui-

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 51.

même, après s'être livré aux austérités, produisit dès le principe de sa propre bouche, pour l'accomplissement des offrandes aux Dieux et aux Mânes, pour la conservation de tout ce qui existe.

- 95. » Celui par la bouche duquel les habitans du Paradis nuangent sans cesse le beurre clarifié, et les Mânes le repas funèbre; quel être aurait-il pour supérieur?
- 96. » Parmi tous les êtres, les premiers sont les êtres animés; parmi les êtres animés, ceux qui subsistent par le moyen de leur intelligence : les hommes sont les premiers entre les êtres intelligens, et les Brâhmanes entre les hommes;
- 97. » Parmi les Brâlmanes, les plus distingués sont ceux qui possèdent la science sacrée; parmi les savans, ceux qui connaissent leur devoir; parmi ceux-ci, les hommes qui l'accomplissent avec exactitude; parmi ces derniers, ceux que l'étude des Livres saints conduit à la béatitude.
- 98. » La naissance du Brâhmane est l'incarnation éternelle de la justice; car le Brâhmane, né pour l'exécution de la justice, est destiné à s'identifier avec Brahme.

'Brahme ou Brahme est Fêtre suprême, le Dieu unique, éternel, principe et essence du monde, d'où sortent tous les êtres, et où ils retourneat. L'identification avce Brahme produit le mokcha, c'est-à-dire la délivrance des liens du corps; l'àme, désornais exempte de toute transmigration, ext absorbée dans la Divinité. La délivrance finale est regardice comme le bonheur suprême, c'est l'objet des vœux de tout pieux Iadien. — Il y a cette différence entre Brahma et Brahma, que Brahma (nom neutre) est l'Éternel, l'Étre suprême, et que Brahma (nom mascalin) est ce même Dicu se manifestaut comme créateur. 99. » Le Brâhmane, en venant au monde, est placé au premier rang sur cette terre; souverain seigneur de tous les êtres, il doit veiller à la conservation du trésor des lois civiles et religieuses.

100. » Tout ce que ce monde renferme est en quelque sorte la propriété du Brâhmane; par sa primogéniture et par sa naissance éminente, il a droit à tout ce qui existe.

101. » Le Brâhmane ne mange que sa propre nourriture, ne porte que ses propres vêtemens, ne donne que son avoir; c'est par la générosité du Brâhmane que les autres hommes jouissent des biens de ce monde.

102. » Pour distinguer les occupations du Brâhmane et celles des autres classes dans l'ordre convenable, le sage Manon, qui procède de l'Étre existant par lui-même, composa ce code de lois.

103. » Ce livre doit être étudié avec persévérance par tout Bráhmane instruit, et être expliqué par lui à ses disciples, mais jamais par aucun autre homme d'une classe inférieure.

104. » En lisant ce livre, le Brâhmane qui accomplit exactement ses dévotions n'est souillé par aucun péché en pensée, en parole ou en action.

105. » Il purifie une assemblée ¹, sept de ses ancêtres et sept de ses descendans, et mérite seul de posséder toute cette terre.

<sup>&#</sup>x27; Voyez Liv. III, st. 183 et suiv.

- 106. » Cet excellent livre fait obtenir toute chose désirée; il accroît l'intelligence, il procure de la gloire et une longue existence, il mène à la béatitude suprême.
- 107. » La loi s'y trouve complétement exposée, ainsi que le bien et le mal des actions et les coutumes immémoriales des quatre classes.
- 108. » La coutume immémoriale est la principale loi approuvée par la Révélation (Srouti) et la Tradition (Smriti); en conséquence, celui qui désire le bien de son âme doit se conformer toujours avec persévérance à la coutume immémoriale.
- 109. » I.e Brâhmane qui s'écarte de la coutume ne goûte pas le fruit de la Sainte Écriture; mais s'il l'observe exactement, il obtient une récolte complète.
- 110. » Ainsi les Mounis, ayant reconnu que la loi dérive de la coutume immémoriale, ont adopté ces coutumes approuvées pour base de toute pieuse austérité.
- 111. » La naissance du monde, la règle des sacremens (Sanscáras), les devoirs et la conduite d'un élève en théologie (Brahmatchári), l'importante cérémonie du bain que prend l'élève avant de quitter son maître, lorsque son noviciat est terminé;
- 112. » Le choix d'une épouse, les divers modes de mariage, la manière d'accomplir les cinq grandes obla-
- 'La Srouti est l'Écriture Sainte, le Véda; la Smriti, la loi déclarée par les législateurs inspirés st. 10.

tions (Mahâ-Yadjnas), et la célébration du service funèbre (Srâddha) i institué dès le principe;

- 113. » Les différens moyens de soutenir sa vie, les devoirs d'un maître de maison (Gribastha), les alimens permis et ceux qui sont défendus, la purification des hommes et celle des ustensiles employés;
- 114. » Les réglemens qui regardent les femmes, le devoir austère des Vianaprasthas ou anachorètes, celui des Sannyásis ou dévois ascétiques, et qui conduit à la béatitude (Mokcha), le renoncement au monde, tous les devoirs d'un roi, la décision des affaires judiciaires;
- 115. » Les statuts qui concernent le témoignage et l'enquête, les devoirs de l'épouse et du mari, la loi de partage des successions, les défenses contre le jeu, les châtimens à infliger aux criminels;
- 116. » Les devoirs des Vaisyas et des Soûdras, l'origine des classes mélées, la règle de conduite de toutes les classes en cas de détresse, et les modes d'expiations;
- 117. » Les trois sortes de transmigrations qui sont dans ce monde le résultat des actions, la félicité suprême réservée aux bonnes œuvres, l'examen du bien et du mal;
- 118. » Et enfin les lois éternelles des différentes coutrées, des classes et des familles, et les usages des diffé-
- Le Sráddha est une cérémonie religieuse qui a pour but de faciliter aux âmes des morts l'accès du ciel, et de les déifier en quelque sorte parmi les Mâues. Si les

hommes cessaient de faire des Srâddhas, les âmes de leurs ancètres seraient précipitées du séjour des Mânes dans l'enfer. rentes sectes d'hérétiques et des compagnies de marchands, ont été déclarés dans ce livre par Manou.

119. » De même que jadis, à ma prière, Manou a déclaré le contenu de ce livre, de même vous aujourd'hui apprenez-le de moi, sans suppression ni augmentation.

## LIVRE SECOND.

## SACREMENS; NOVICIAT.

- 1. » Apprenez quels sont les devoirs observés par les hommes vertueux, savans dans le Véda, et toujours inaccessibles à la haine ainsi qu'à l'amour passionné, devoirs qui sont gravés dans les œurs cœurs comme les moyens de parvenir à la béatitude.
- 2. » L'amour de soi-même ' n'est pas louable, toutefois dans ce monde rien n'en est exempt; en effet, l'étude de la Sainte Écriture a pour motif l'amour de soi-même, de même que la pratique des actes que prescrivent les Livres sacrés.
- 3. » De l'espérance d'un avantage naît l'empressement; les sacrifices ont pour mobile l'espérance; les pratiques de dévotion austère et les observances pieuses sont reconnues provenir de l'espoir d'une récompense.
- 4. » On ne voit jamais ici-bas une action quelconque accomplie par un homme qui n'en a pas le désir; en effet, quelque chose qu'il fasse, c'est le désir qui en est le motif.
  - 5. » En remplissant parfaitement les devoirs prescrits,
- 'L'amour de soi-même est l'habitude d'agir par intérêt. ( Commentaire. )

sans avoir pour mobile l'attente de la récompense, l'homme parvient à l'immortalité ; et, dans ce monde, il jouit de l'accomplissement de tous les désirs que son esprit a pu concevoir.

6. » La loi a pour bases le Yéda tout entier, les ordonnances et les pratiques morales de ceux qui le possédent, les coutumes immémoriales des gens de bien, ct, dans les cas sujets au doute, la satisfaction intérieuro.

- 7. » Quel que soit le devoir enjoint par Manou à tel ou tel individu, ce devoir est complétement déclaré dans la Sainte Écriture; car Manou possède toute la science divine.
- 8. » Le sage, après avoir entièrement examiné ce système complet de lois avec l'œil du savoir pieux, doit, reconnaissant l'autorité de la Révélation, se renfermer dans sou devoir.
- 9. » Certes, l'homme qui se conforme aux règles prescrites par la Révélation (Srouti) et par la Tradition (Smriti), acquiert de la gloire dans ce monde, et obtient dans l'autre une félicité parfaite:
- 10. » Il faut savoir que la Révélation est le Livre saint (Véda), et la Tradition le Code de Lois (Dharma-Sástra); l'une et l'autre ne doivent être contestées sur aucun point, car le système des devoirs en procède tout entier.
- 11. » Tout homme des trois premières classes qui, embrassant les opinions des livres sceptiques, méprise
  - ' C'est-à-dire qu'il obtient la délivrance finale. ( Commentaire. )

ces deux bases fondamentales, doit être exclu de la compagnic des gens de bien comme un athée et un contempteur des Livres sacrés.

- 12. » Le Véda, la Tradition, les bonnes coutumes, et le contentement de soi-même, sont déclarés par les sages les quatre sources du système des devoirs.
- 13. » La connaissance du devoir suffit à ccux qui ne sont attachés ni à la richesse ni aux plaisirs; et pour ceux qui cherchent à connaître le devoir dans des wues intéressées, l'autorité suprême est la Révélation divine.
- 14. » Mais lorsque la Révélation offre deux préceptes en apparence contradictoires, tous deux sont reconnus comme lois, et ces deux lois ont été déclarées par les sages parfaitement valables.
- 15. » Par exemple, il est dit dans les Livres sacrés que le sacrifice doit être accompli après le lever du soleil, avant son lever, lorsque l'on ne voit ni le soleil ni les étoiles; en conséquence, le sacrifice peut avoir lieu dans l'un ou l'autre de ces momens.
- 16. » Celui pour qui, depuis la cérémonie de la conception jusqu'à la translation au cinetière, on accomplit toutes les cérémonies avec les prières d'usage, doit être reconnu comme ayant le privilége de lire ce code, ce qu'aucun autre ne peut avoir.
  - 17. » Entre les deux rivières divines de Saraswatî \* et de
- En conséquence, la lecture ses; elle est défendue aux Soûde ce code n'est permise qu'aux hommes des trois premières clas-

Drichadwatî', un espace se trouve renfermé; cette contréc, digne des Dieux, a reçu le nom de Brahmâvarta.

- 18. » La coutume qui s'est perpétuée dans ce pays, par la tradition immémoriale, parmi les classes primitives et les classes mêlées, est déclarée bonne coutume.
- 19. » Couroukchétra \*, Matsya, Pantchâla ou Canyâcoubja \*, Soûrasénaca ou Mathourâ \*, forment la contrée nommée Brahmarchi, voisine de celle de Brahmávarta.
- 20. » C'est de la bouche d'un Brâhmane né dans ce pays que tous les hommes, sur la terre, doivent apprendre leurs règles de conduite spéciales.
  - urs regles de conduite speciales.

    21. » La région située entre *les monts* Himavat <sup>5</sup> et

des montagnes qui bornent au uord-est la province de Debli, d'où elle se dirige vers le sudouest, et se perd dans les sables du grand désert, dans la coutrée de Bhattl. Suivant les Indiens, celle coutiaue son cours par-dessous terre, et va se réunir au Gange et à l'Yamouna, prés d'Allahàbad. La Sarsawatt s'appelle aujourd'hui Sarsoutt.

 Drichadwatî, rivière qui coule au uord-est de Dehli.

\* Couroukchétra, contrée voisine de Dehli, qui a été le théâtre de la sanglante bataille livrée par les Pândavas aux Côravas. Ces priuces étaient les fils de deux frères, Dritarâchtra et Pâudou, qui descendaient d'un roi uommé Couron. Les détails de leurs querelles sont consignés dans le grand poëme épique iutitulé Mahâbhâ-

3 Cauvâcoubia est le nom indien qui a été altéré eu celui de Cauoudie. Le mot sanscrit cany à siguifie jeune fille, et coubja, bossu, étymologie qui a trait à l'histoire des cent filles de Cousanâbha, roi de Cauoudie, qui fureut rendues coutrefaites par le Dieu Vâyou, pour avoir refusé de céder à ses désirs; le roi leur père les maria à un saiut persounage uommé Brahmadatta, et au moment de la cérémouie, elles reprirent leur première beauté. (Râmâyana, L. I, c. XXXIV.) 4 Mathoura, ville de la pro-

viuce d'Agra.

<sup>3</sup> L'Himavat ou Himâlaya, dont le nom signifie sejour des frimas, est la chaîne de montagnes qui Vindhya , à l'est de Vinasana et à l'ouest de Prayàga , est appelée Madhyadésa (pays du milieu).

- 22. » Depuis la mer orientale jusqu'à la mer occidentale, l'espace compris entre ces deux montagnes est désigné par les sages sous le nom d'Âryàvarta (séjour des hommes honorables).
- 23. » Tout lieu où se rencoutre naturellement la gazelle noire est reconnu convenable pour l'accomplissement du sacrifice; le pays des Mlétchhas en est différent. 4
- 24. » Ceux qui appartiennent aux trois premières classes doivent avoir grand soin de s'établir dans les lieux qui viennent d'être désignés; mais un Soûdra, s'il est en peine pour se procurer sa subsistance, peut denieurer n'importe dans quel endroit.
- 25. » L'origine de la loi et la production de cet univers vous ont été exposées sommairement; apprenez maintenant les lois qui concernent les classes.

loorne IInde vers le nord, et la sépare de la Tratrie; c'est l'Inasia des anciers. Le Gange, l'Ildous, le Brihanspoutra, et d'autres rivières considérables, sortent de ces mostigues. Lans la mythologie indicenne, l'Ilimavat est personnifié comme épox de Menla, et père de Gangla, d'écsse du Gange, et de Dourgi (depside aussi Ounau et Parvat), épouse du Dieu Siva. (Hâminyana, L. 1, c. XXXVI).

'Le Vindhya est la chaîne de montagnes qui sépare l'Inde centrale du Dékhan, et qui s'étend de la province de Béhar, presque jusqu'à celle du Gouzerat.

<sup>3</sup> Vinasana, contrée au nordouest de Dehli, dans le voisinage du moderne Panniput.

<sup>3</sup> Prayâga, célèbre place de pélerinage au confluent du Gange et du Djemna, aujourd'hui Allahâbad.

4 C'est-à-dire qu'il n'est pas propre au sacrifice. Les Indiens entendent par Miétchhas les étrangers ou barbares.

- 26. « Avec les rites propices ordonnés par le Véda doivent être accomplis les sacremens (Sanscéras) ' qui purifient le corps des Dwidjas', cclui de la conception et les autres, qui enlèvent toute impureté dans ce monde et dans l'autre.
- 27. » Par des offrandes au feu pour la purification du fœtus, par la cérémonie accomplie à la naissance, par celle de la tonsure, et par celle de l'investiture du cordon sacré, toutes les souillures que le contact de la semence ou de la matrice a pu imprimer aux Dwidjas sont effacées entièrement.
- 28. » L'étude du Véda, les observances pieuses, les oblations au feu, l'acte de dévotion du Traividya, les offrandes aux Dieux et aux Mânes pendant le noviciat, la procréation des fils, les cinq grandes oblations et les sacrifices solennels, préparent le corps à l'absorption dans l'Étre divin.
- 29. » Avant la section du cordon ombilical, une cérémonie est prescrite à la naissance d'un enfant mâle; on doit lui faire goûter du miel et du beurre clarifié dans une cuiller d'or, en récitant des paroles sacrées.

30. » Que le père accomplisse, ou s'il est absent, fasse

' Les sacremens (Sanscàras) sont des cérémonies purificatoires particulières aux trois premières classes; les principaux sont énumérés dans la stance qui suit; le mariage est le dernier sacrement.

Le mot Dwidja signisie né deux fois, régénéré On appelle

Dwidja tout homme des trois premières classes, Brâhmane, Kchatriya ou Vaisya, qui a été investi da cordon sacré. Cette investiture ou initiation constitue la seconde naissance des Dwidjas. Voyez plus loin, dans le même Livre, st. 160 et 170. accomplir la cérémonie de donner un nom à l'enfant le dixième ou douzième jour après la naissance, ou dans un jour lunaire propice, dans un moment favorable, sous une étoile d'une heureuse influence.

- 31. » Que le nom d'un Brâhmane, par le premier des deux mots dont il se compose, exprime la faveur propiee; eclui d'un Kchatriya, la puissance; celui d'un Vaisya, la richesse; celui d'un Soûdra, l'abjection.
- 32. » Le nom d'un Brâlmane, par son second mot, doit indiquer la félicité; celui d'un guerrier, la protection; celui d'un marchand, la libéralité; celui d'un Soûdra, la dépendance.
- 33. » Que celui d'une femme soit facile à prononcer, doux, clair, agréable, propice; qu'il se termine par des voyelles longues, et ressemble à des paroles de bénédiction.
- 34. » Dans le quatrième mois, il faut sortir l'enfant de la maison où il est né pour lui faire voir le soleil; dans le sixième mois, lui donner à manger du riz, ou suivre l'usage adopté par la famille comme plus propiec.
- 35. » La cérémonie de la tonsure ', pour tous les Dwidjas, doit être faite, conformément à la loi, pendant la première ou la troisième année, d'après l'injonction de la Sainte Écriture.
  - 36. » Que l'on fasse dans la liuitième année, à partir
- 'Cette cérémonie consiste à du sommet, sur lequel on laisse raser toute la tête à l'exception une mêche de cheveux.

de la conception, l'initiation d'un Brâhmane; celle d'un Kchatriya, dans la onzième année; celle d'un Vaisya, dans la douzième.

37. » Pour un Brâhmane qui aspire à l'éclat que donne la science divine ³, cette cérémonie peut s'accomplir dans la cinquième année; pour un Kchatriya ambitieux, daus la sixième; pour un Vaisya désireux de se livrer aux affaires commerciales, dans la huitième.

38. » Jusqu'à la seizième année pour un Brâhmane, jusqu'à la vingt-deuxième pour un Kchatriya, jusqu'à la vingt-quatrième pour un Vaisya, le temps de recevoir l'investiture sanctifiée par la Sàvitrî, n'est pas encore passé.

39. » Mais au-delà de ce terme, les jeunes hommes de ces trois classes qui n'ont pas reçu ce sacrement en temps convenable, indignes de l'initiation, exomunuiés (Vrátyas), sont en butte au mépris des gens de bien.

40. » Avec ces hommes qui n'ont pas été purifiés suivant les règles prescrites, qu'un Brihmane, même en cas de détresse, ne contracte jamais ni liaison par l'étude de l'Écriture Sainto, ni alliance de famille.

41. » Les étudians en théologie (Brahmatchârîs)3

'Cette initiation (Dupanayana), particulière aux trois premières classes, est distinguée par l'investiture du cordon sacré et de la ceinture. La communication de la Savitri, la plus sainte de toutes les prières, est une partie essentielle de l'initiation. Voyez plus loin, st. 160 et st. 170.

\* Comme à cel âge un enfant n'a pas encore de volonié, l'intention de son père passe pour la sienne. (Commentaire.)

<sup>3</sup> On donne le nom de Brah-

doivent porter pour manteaux ' des peaux de gazelle noire, de cerf et de houc; et pour tuniques, des tissus de chanvre ', de lin ' et de laine, dans l'ordre direct des classes. 4

- 42. » La ceinture d'un Brâhmane doit être de moundja <sup>5</sup>, composée de trois cordes égales, et douce au toucher; celle d'un Kchatriya doit être une corde d'arc faite de moûrvă <sup>6</sup>; celle d'un Vaisya, de trois fils de chanvre.
- 43. » Au défaut du moundja et des autres plantes, que les ceintures soient faites respectivement de cousa?, d'asmântaca et de valwadja e, en trois cordes, avec un seul nœud, ou bien avec trois ou cinq, suivant les usages de la famille.
- 44. » Il faut que le cordon sacré, porté sur la partie supérieure du corps, soit de coton et en trois fils pour un Brâhmane; que celui d'un Kchatriya soit de fil de chanvre; celui d'un Vaisya, de laine filée.

matchârf au jeune Dwidja, depuis son investiture jusqu'au moment où il devieut maître de maison ( Grihastha ).

- Les deux mots sauscrits outtariya et adhovasana, que j'ai traduits par manteau et tunique, siguifieut littéralement, le premier, vêtement supérieur, le second, vêtement inférieur.
- Sana, Cannabis sation. Le mot Sana s'applique aussi à plusieurs plantes dont on retire une sorte de chanvre, comme la crotalaire (Crotalaria juncea).

<sup>1</sup> Kchoumâ, Linum usitatissimum.

- 4 C'est-à-dire qu'un jeune Brâhmaue doit porter une peau de gazelle et un tissu de chanvre; un Kchatriya, une peau de cerf et un tissu de lin; un Vaisya, une peau de bouc et un tissu de laine.
  - Saccharum munja.
  - Sanseviera zeylanica.
     Poa cynosuroides.
- Spondias mangifera ou Andropogon muricatus.
- Saccharum cylindricum.

- 45. » Un Brāhmane doit, suivant la loi, porter un bâton de vilva\* ou de palāsa\*; celui d'un guerrier doit être de vata\* ou de khadira 4; celui d'un marchand, de pîlou<sup>5</sup> ou d'ondoumbara. <sup>6</sup>
- 46. » Que le háton d'un Brâhmane soit assez long pour atteindre ses cheveux; que celui d'un Kehatriya s'élève jusqu'à son front; celui d'un Vaisya, à la hauteur de son nez.
- 47. » Ces bâtons doivent tous être droits, intacts, agréables à l'œil, n'ayant rien d'effrayant, revêtus de leur écorce, et non attaqués par le feu.
- 48. » S'étant muni du bâton désiré, après s'être placé en face du soleil, et avoir fait le tour du feu en marehant de gauche à droite?, que le novice aille mendier sa subsistance suivant la règle.
- 49. » L'initié " appartenant à la première des trois classes régénérées doit, en demandant l'aumône à une femme", commencer sa requête par le mot « Madame »; l'élève appartenant à la classe militaire doit placer ce mot au milien de sa phrase, et le Vaisya à la fin.
- 50. » C'est à sa mère, à sa sœur, ou à la propre sœur de sa mère, qu'il doit demander d'abord sa subsistance,
  - \* Ægle marmelos.
- Ficus glomerata.
  Cette cérémonie est appelée
- \* Butea frondosa. 

  Cette cér

  Le grand figuier des Indes, Pradakchina.
- Ficus Indica.

  O'C'est-à-dire le novice (Brahmatchàri) investi du cordon sa-
- <sup>5</sup> Careya arborea ou Salvadora Persica.
- cré.

  9 Voyez la stance qui suit.

ou bien à toute autre femme dont il ne puisse pas être rebuté.

- 51. » Après avoir ainsi recueilli sa nourriture en quantité suffisante, et l'avoir montrée à son directeur (Gourou) sans supercherie, s'étant purifié en se lavant la bouche, qu'il prenne son repas, le visage tourné vers l'orient.
- 52. » Celui qui mange en regardant l'orient prolonge sa vie; en regardant le midi, acquiert de la gloire; en se tournant vers l'occident, parvient au bonheur; en se dirigeant vers le nord, obtient la récompense de la vérité.
- 53. » Le Dwidja, après avoir fait son ablution, doit toujours prendre sa nourriture dans un parfait recueillement; son repas terniné, il doit se laver la bouche de la manière convenable, et arroser d'eau les six parties creuses de sa tête, ses yeux, ses oreilles et ses narines.
- 54. » Qu'il honore toujours sa nourriture, et la mange sans dégoût; en la voyant, qu'il se réjouisse, se console lorsqu'il a du chagrin, et fasse des vœux pour en avoir toujours autant.
- 55. » En effet, une nourriture constamment révérée donne la force museulaire et l'énergie virile; lorsqu'on la prend sans l'honorer, elle détruit ees deux avantages.
- 56. » Qu'il se garde de donner ses restes à personne, de rien manger dans l'intervalle de ses deux repas du matin et du soir, de prendre une trop grande quantité d'alimens, et d'aller quelque part après son repas, sans avoir auparavant lavé sa bouelte.

- 57. » Trop manger nuit à la santé, à la durée de l'existence, au bonheur futur dans le ciel ', cause l'impureté, est blâmé dans ce monde; il faut done s'en abstenir avec soin.
- 58. » Que le Brâhmane fasse toujours l'ablution avec la partie pure de sa main consacrée au Véda, ou avec celle qui tire son nom du Seigneur des créatures, ou bien avec celle qui est consacrée aux Dieux, mais jamais avec la partie dont le nom dérive des Mânes (Pitris).
- 59. » On appelle partie consacrée au Véda celle qui est située à la racine du pouce; la partie du Créateur est à la racine du petit doigt; celle des Dieux est au bout des doigts; celle des Mânes, entre le pouce et l'index.
- 60. » Qu'il avale d'abord de l'eau à trois reprises, autant qu'il en peut tenir dans le creux de sa main; qu'il essuie ensuite deux fois sa bouche avec la base de son pouce; et enfin, qu'il touche avec de l'eau les cavités ci-dessus mentionnées \*, sa poitrine et sa tête.
- 61. » Celui qui connaît la loi et qui cherche la pureté doit toujours faire son ablution avec la partie pure de sa main, en se servant d'eaux qui ne soient ni chaudes ni écumeuses, et se tenant dans un endroit écarté, le visage tourné vers l'orient ou vers le nord.
- 62. » Un Brâhmane est purifié par l'eau qui descend jusqu'à sa poitrinc; un Kehatriya, par celle qui va dans son gosier; un Vaisya, par celle qu'il prend dans sa
- Parce que cela empèche de font obtenir le ciel. (Comment.)
  s'acquitter des devoirs pieux qui
  Parce que cela empèche de font obtenir le ciel. (Comment.)

bouche; un Soûdra, par eelle qu'il touche du bout de la langue et des lèvres.

- 63. » Un Dwidja est nommé Oupaviti lorsque sa main droite est levée, et que le cordon sacré ou son vétement est attaché sur l'épaule gauche et passe sous l'épaule droite; il est dit Prâtchinaviti quand sa main gauche est levée, et que le cordon , fixé sur l'épaule droite, passe sous l'épaule gauche; il est appelé Niviti lorsque le cordon est attaché à son cou.
- 64. » Lorsque sa ceinture, la peau qui luí sert de manteau, son bâton, son cordon et son aiguière ' sont en mauvais état, il doit les jeter dans l'eau, et s'en procurer d'autres bénis par des prières.
- 65. » La cérémonie du Késânta \* est fixée à la seizième année, à partir de la conception, pour les Brâhmanes; à la vingt-deuxième, pour la classe militaire; pour la classe commerçante, elle a lieu deux ans plus tard.
- 66. » Les mêmes cérémonies, mais sans les prières (Mantras), doivent être accomplies, pour les femmes, dans le temps et dans l'ordre déclarés, afin de purifier leurs corps.
  - 67. » La cérémonie du mariage est reconnue par les

présens, etc.

- L'aiguière (Camandalou) est un pot à l'eau, de terre ou de bois, dont se servent les élèves et les dévots ascétiques.
- Le Késânța est indiqué par le commentateur comme un sacrement (Sanscâra), sans autre ex-

plication. Suivant W. Jones, c'est une cérémonie dans laquelle on coupe la chevelure; tandis que, selon M. Wilson (Sanscrit Dictionary), le Késànta est le devoir de donner l'aumône, de faire des législateurs remplacer, pour les femmes, le sacrement de l'initiation, prescrit par le Véda; leur zèle à servir leur époux leur tient lieu du séjour auprès du père spirituel, et le soin de leur maison, de l'entretien du feu sacré.

- 68. » Telle est, comme je l'ai déclarée, la loi de l'initiation des Dwidjas, initiation qui est le signe de leur renaissance et les sanctifie: apprenez maintenant à quels devoirs ils doivent s'astreindre.
- 69. » Que le maître spirituel (Gourou), après avoir inité son élève par l'investiture du cordon sacré, lui enseigne d'abord les règles de la pureté, les bonnes coutumes, l'entretien du feu consacré, et les devoirs pieux du matin, de midi et du soir.
- 70. » Au moment d'étudier, le jeune novice ayant fait une ablution conformément à la loi, le visage tourné vers le nord, doit adresser au Livre aint l'hommage respecteux.\*, et recevoir sa leçon étant couvert d'un vêtement pur, et maître de ses sens.
- 71. » En commençant et en finissant la lecture du Véda, que toujours il touche avec respect les pieds de son directeur (Gourou); qu'il lise les mains jointes, car tel est l'hommage dù à la Sainte Écriture.
  - 72. » C'est en croisant ses mains qu'il doit toucher les

    Ces devoirs pieux sont appelés rement la tête en rapprochant

Sandhyâs. l'une de l'autre les paumes des 
'Ce salut respectueux, nommé mains et en les élevant jusqu'au 
Andjali, consiste à incliner légèmilleu du front.

pieds de son père spirituel, de manière à porter la main gauche sur le pied gauche, et la main droite sur le pied dmit.

- 73. » Au moment de se mettre à lire, que le directeur, toujours attentif, lui dise « : Holà, étudie », et qu'il l'arrête ensuite en lui disant «: Repose-toi. »
- 74. » Qu'il prononce toujours le monosyllabe sacré au commencement et à la fin de l'étude de la Sainte Écriture; toute lecture qui n'est pas précédée de Aum ' s'efface peu à peu, et celle qui n'en est pas suivie ne laisse pas de traces dans l'esprit.
- 75. » Assis sur des tiges de cousa ' ayant leur sommet dirigé vers l'orient, et purifié par cette herbe sainte, qu'il tient dans ses deux mains, purgé de toute souillure par trois suppressions de son haleine, chacune de la durée de cinq voyelles brèves, qu'il prononce alors le monosyllabe Aum.
- 76. » La lettre A, la lettre u et la lettre M, qui, par leur réunion, forment le monosyllabe sacré, ont été exprimées des trois Livres saints par Brahma, le Seigneur des créatures, ainsi que les trois grands mots Bhoûn, BHOUVAH et SWAR, 3
- Aum ou Om est le monosyllabe sacré, le nom mystique de la Divinité qui précède toutes les prières et toutes les invocations. - Pour les Indiens adorateurs
- de la Trimoûrti ou Triade divine, Aux exprime l'idée des trois Dieux en un; A est le nom de
- Vichnou, U celui de Siva, M celui de Brahmã.
- Le consa (Poa cynosuroides) est une herbe sacrée.
- 9 Ces trois mots ( Vyâlıritis ) signisient terre, atmosphère, ciel. Ce sont les noms des trois mondes.

77. » Des trois Védas, le Très-Haut (Paraméchthi) ', le Seigneur des créatures, a extrait aussi, stance (pada) par stance, cette invocation appelée Sâviraî', qui commence par le mot TAD.

78. » En récitant à voix basse<sup>3</sup>, matin et soir, le monosyllabe et cette prière de la Săvitri, précédée des trois mots (Vyâhits) Bhoûr, Bhouvah, Swar, tout Brâhmane qui connaît parfaitement les Livres sacrés obtient la sainteté que le Véda procure.

 Littéralement, celni qui réside au séiour suprême.

'Je crois devoir citer ici en entier Phynne de Vissvâmitra au soleil, dont la Sàvirti fait partie. Je l'ai traduit sur le teate sanscrit publié par M. Rosen dans son Specimen du Rije-Véda, em m'aidant de la traduction latine littérale qu'il y a jointe. M. Colebrooke avait déjà traduit cet hymne en anglais dans son mémoire sur les Védas.

BYNNE AU SOLEIL.

 Cet excellent et nouvel éloge de toi, ô radieux et brillant Soleil! t'est adressé par nous.

 Daigne agréer mon invocation; visite mon àme avide, comme un homme amourenx va trouver une femme.

3. Que le Soleil, qui voit et contemple toutes choses, soit notre protecteur.

.

 Méditons sur la lumière admirable du Soleil (Savitri) resplendissant; qu'il dirige notre intelligence.

2. Avides de nourriture, nous sollicitons

par une humble prière les dons du Soleil adorable et resplendissant.

 Les prétres et les Brâbmanes, par des sacrifices et par de saiots cantiques, honorent le Soleil resplendissant, guidés par leur intelligence.

Cet hymne est, comme on voit, divisé en deux strophes, chacune de trois stances. La seconde strophe, qui, en sanscrit, commence par le mot TAD, est probablement la Sâvitrî dont il est question dans le texte de Manou, et par les trois padas, il fant, à ce que je crois, entendre les trois stances dont se compose cette seconde strophe. Les Indiens ne récitent souvent que la première stance de la Savitri, et cette stance est particulièrement désignée sous le nom de Gâratri. Cependant les mots Savitri et Gâyatrî paraissent être employés indifféremment par les deux commentateurs des lois de Manou. Coulloûca et Râghavânanda.

<sup>3</sup> L'action de réciter une prière à voix basse, de manière à n'être pas entendu, s'appelle Diapa.

- 79. » En répétant mille fois dans un lieu écarté cette triple invocation, composée du monosyllabe mystique, eles trois mots et de la prière, un Dwidja se décharge en un mois, même d'une grande faute, comme un serpent de sa peau.
- 80. » Tout membre des classes sacerdotale, militaire et commerçante qui néglige cette prière et qui ne s'acquitte pas en temps convenable de ses devoirs pieux, est en butte au mépris des gens de bien.
- 81. » Les trois grands mots inaltérables, précédés du monosyllabe Aum, et suivis de la Sávitri, qui se compose de trois stances (padas), doivent être reconnus comme la principale partie du Véda, ou comme le moyen d'obtenir la béatitude éternelle.
- 82. » Celui qui, pendant trois années, répète tous les jours cette prière sans y manquer, ira retrouver la Divinité suprême (Brahme), aussi léger que le vent, revêtu d'une forme immortelle.
- 83. » Le monosyllabe mystique est le Dieu suprême; les suppressions de l'haleine, pendant lesquelles on récite le monosyllabe, les trois mots et la Sóvitri tout entière, sont l'austérité pieuse la plus parfaite; rien n'est au-dessus de la Sávitri; la déclaration de la vérité est préférable au silence.
- 84. » Tous les actes pieux prescrits par le Véda, tels que les oblations au feu et les sacrifices, passent sans résultat; mais le monosyllabe est inaltérable, e'est le symbole de Brahme, le Seigneur des créatures.

- 85. » L'offraude qui consiste dans la prière faite à voix basse, et composée du monosyllabe, des trois mots et de la Săvitri, est dix fois préférable au saerifice régulier '; lorsque la prière est récitée de manière qu'on ne puisse pas l'entendre, elle vaut cent fois mieux; faite mentalement, elle a mille fois plus de mérite.
- 86. » Les quatre oblations domestiques, réunies au sacrifiee régulier, ne valent pas la seizième partie de l'offrande, qui ne consiste que dans la prière à voix basse.
- 87. » Par la prière à voix basse, un Bráhmane peut, sans aucun doute, parvenir à la héatitude, qu'il fasse ou ne fasse pas tout autre aete pieux; étant ami (Maitra) des créatures, auxquelles il ne fait aucun mal, même quand la loi l'y autorise, puisqu'il n'offre point de sacrifices, il est dit justement uni à Brahme (Bráhmaua).
- 88. » Lorsque les organes des sens se trouvent en rapport avec des objets attrayans, l'homme expérimenté doit faire tous ses efforts pour les maîtriser, de même qu'un écuyer pour contenir ses chevaux.
- 89. » Ces organes, déclarés par les anciens sages au nombre de onze, je vais vous les énumérer exactement et dans l'ordre convenable, savoir:
- 90. » Les oreilles, la peau, les yeux, la langue, et einquièmement le nez; l'orifice inférieur du tube intestinal, les parties de la génération, la main, le pied, et l'organe de la parole, qui est reconnu le dixième.
- 'Comme, par exemple, celui celui du jour de la plcine lune. du jour de la nouvelle lune, et (Commentaire.)

- 91. » Les cinq premiers, l'oreille et ceux qui suivent, sont dits organes de l'intelligence; et les cinq qui restent, dont le premier est l'orifice du tube intestinal, sont appelés organes de l'action.
- 92. » Il faut en reconnaître un onzième, le sentiment (Manas), qui par sa qualité partieipe de l'intelligence et de l'action; dès qu'il est soumis, les deux classes précédentes, composées elacune de cinq organes, sont également soumises.
- 93. » En se livrant au penchant des organes vers la sensualité, on ne peut manquer de tomber en faute; mais en leur imposant un frein, on parvient au bonheur suprême.
- 94. » Certes, le désir n'est jamais satisfait par la jouissance de l'objet désiré: semblable au feu dans lequel on répand du beurre elarifié, il ne fait que s'enflammer davantage.
- 95. » Comparez celui qui jouit de tous ces plaisirs des sens et celui qui y renonce entièrement; le dernier est bien supérieur, car l'abandon complet de tous les désirs est préférable à leur accomplissement.
- 96. » Ce n'est pas seulement en évitant de les flatter qu'on peut soumettre ees organes disposés à la sensualité, mais plutôt en se livrant avec persévéranee à l'étude de la science sacrée.
- 97. » Les Védas, la charité, les sacrifices, les observances pieuses, les austérités, ne peuvent pas mener à la félicité eclui dont le naturel est entièrement corrompu.

- 98. »L'homme qui entend, qui touche, qui voit, qui mange, qui sent des choses qui peuvent lui plaire ou lui répugner, sans éprouver ni joie ni tristesse, doit être reconnu comme ayant dompté ses organes.
- 90. » Mais si un seul de tous ces organes vient à s'échapper, la science divine de l'houmne s'échappe en même temps, de même que l'eau s'échappe par un trou de la base d'une outre.
- 100. » Après s'être rendu maître de tous ses organes, et après avoir soumis le sens interne, l'homme doit vaquer à ses affaires sans macérer son corps par la <u>dévotion</u>.
- 101. » Pendant le crépuseule du matin, qu'il se tienne debout, répétant à voix basse la Sávitri jusqu'au lever du soleil; et le soir, au crépuscule, qu'il la récite assis jusqu'au moment ou les étoiles paraissent distinctement.
- 102. » En faisant sa prière le matin, debout, il efface tout péché qu'il a pu commettre pendant la nuit sans le savoir; et en la récitant le soir, assis, il détruit toute souillure contractée à son insu pendant le jour.
- 103. » Mais celui qui ne fait pas sa prière debout le matin, et qui ne la répète pas le soir étant assis, doit être exclu comme un Soûdra de tout acte particulier aux trois classes régénérées.
- 104. » Lorsqu'un Dwidja ne peut pas se livrer à l'étude des Livres sacrés, s'étant retiré dans une forêt, près d'une cau pure, imposant un frein à ses organes, et observant avec exactitude la règle journalière qui consiste

dans la prière, qu'il répète la Sâvitrî avec le monosyllabe Aum et les trois mots Bhoûr, Bhouvah, Swar, dans un parfait recueillement.

- 105. » Pour l'étude des Livres accessoires (Védângas)\*, pour la prière indispensable de tous les jours, il n'y a pas lieu d'observer les règles de la suspension \*, non plus que pour les formules sacrées qui accompagnent l'offrande au feu.
- 106. » La récitation de la prière quotidienne ne peut pas être suspendue, car elle est appelée l'oblation de la Sainte Écriture (Brahmasattra); le sacrifice où le Véda sert d'offrande est toujours méritoire, même lorsqu'il est présenté dans un moment où la lecture des Livres sacrés doit être interrompue.
- 107. » La prière à voix basse, répétée pendant une année entière par un homme maître de ses organes et toujours pur, élève ses offrandes de lait, de caillé, de beurre clarifié et de miel vers les Dieux et les Mânes auxquels elles sont destinées, ci qui lui accordent l'accomplissement de ses désirs.
- 108. » Le Dwidja qui a été initié par l'investiture du cordon sacré doit alimenter le feu sacré soir et matin,
- Les Angas ou Védàngas sont des sciences sacrées regardées comme parties accessoires des Védas. Ces sciences sont au nombre de six: la première traite de la prononciation; la seconde, des cérémonies religieuses; la troisième, de la grammaire; la qua-

trième, de la prosodie; la cinquième, de l'astronomie; la sixième, de l'explication des mots et des phrases difficiles des Védas.

La lecture des Védas doit être suspendue dans certaines circonstances. Voyer plus loin, Liv. IV, st 101 et suiv. mendier sa subsistance, s'asseoir sur un lit très bas, et complaire à son directeur jusqu'à la fin de son noviciat.

- 109. » Le fils d'un instituteur, un élève assidu et docile, celui qui peut communiquer une autre science, celui qui est juste, celui qui est pur, celui qui est dévoué, celui qui est puissant, celui qui est libéral, celui qui est vertueux, celui qui est allié par le sang, tels sont les dix jeunes hommes qui peuvent être admis légalement à étudier le Véda.
- 110. » L'homme sensé ne doit pas parler sans qu'on l'interroge ou répondre à une question déplacée; il doit alors, même lorsqu'il sait ce qu'on lui demande, se conduire dans le monde comme s'il était muet.
- 111. » De deux personnes dont l'une répond mal à propos à une demande faite mal à propos par l'autre, l'une mourra ou encourra la haine.
- 112. » Partout où l'on ne trouve ni la vertu, ni la richesc, ni le zèle et la soumission convenables pour étudier le Véda, la sainte doctrine ne doit pas y être semée, de même qu'une bonne graine dans un terrain stérile.
- 113. » Il vaut micux, pour un interprète de la Sainte Écriture, mourir avec sa science, même lorsqu'il se trouve dans un affreux dénûment, que de la semer dans un sol ingrat.
- 114. » La Science divinc, abordant un Brâlmanc, lui dit: « Je suis ton trésor, conserve-moi, ne me commu-

- » nique pas à un détracteur; par ce moyen, je serai tou-» jours pleine de force;
- 115. » Mais lorsque tu trouveras un élève (Brahma-» tchâri) parfaitement pur et maître de ses sens, fais-moi » connaître à ce Dwidja, comme à un vigilant gardien » d'un tel trésor. »
- 116. » Celui qui, sans en avoir reçu la permission, acquiert par l'étude la connaissance de la Sainte Écriture, est coupable du vol des Textes sacrés, et descend au séjour infernal (Naraca).
- 117. » Quel que soit celui par le secours duquel un étudiant acquiert du savoir concernant les affaires du monde, le sens des Livres sacrés ou la connaissance de l'être suprême, il doit saluer ce maître le premier.
- 118. » Un Brâlmane dont toute la science consiste dans la Sávirt<sup>2</sup>, mais qui réprime parfaitement ses passions, est préférable à celui qui n'a sur elles aucun empire, qui mange de tout, vend de tout, bien qu'il connaisse les trois Livres saints.
- 119. » On ne doit pas s'installer sur un lit ou sur un siége en même temps que son supérieur; et lorsqu'on est couché ou assis, il faut se lever pour le saluer.
- 120. » Les esprits vitaux d'un jenne homme semblent sur le point de s'exhaler à l'approche d'un vicillard; e'est en se levant et en le saluant qu'il les retient.
- 121... Celui qui a l'habitude de saluer les gens avancés en âge, et qui a constamment des égards pour eux, voit

s'accroître ces quatre choses : la durée de son existence, son savoir, sa renommée et sa force.

- 122. » Après la formule de salutation, que le Brâhmane qui aborde un homme plus âgé que lui, prononce son propre nom, en disant: «Je suis un tel. »
- 123. » Aux personnes qui, par ignorance de la langue sanscrite, ne connaissent pas la signification du salut accompagné de la déclaration du nom, l'homme instruit doit dire: « C'est moi », et de même à toutes les femmes.
- 124. » En saluant, il doit prononcer, après son noin, l'interjection no! '; car les Saints estiment que no! a la propriété de représenter le nom des personnes à qui l'on s'adresse.
- 125. » Puisses-tu vivre long-temps, ô digne homme! » c'est ainsi qu'il faut répondre au salut d'un Brâhmane, et la voyelle de la fin de son nom avec la consonne qui précède doit être prolongée de manière à occuper trois momens.
- 126. » Le Bráhmane qui ne connaît pas la manière de répondre à une salutation ne mérite pas d'être salué par un homme recommandable par son savoir; il est comparable à un Soûdra.
- 127. » Il faut demander à un Brâhmane, en l'abordant, si sa dévotion prospère; à un Kehatriya, s'il est en bonne santé; à un Vaisya, s'il réussit dans son commerce; à un Soûdra, s'il n'est pas malade.
- ' On en voit un exemple dans page 109 de l'édition in-8°.) le drame de Sacountalà. (Act. IV, En sanscrit Bhauh.

- 128. » Celui qui vient de faire un sacrifice solennel, quelque jeune qu'il soit, ne doit pas être interpellé par son nom; mais que celui qui connaît la loi se serve, pour lui adresser la parole de l'interjection « ho! » ou du mot « seigneur! »
- 129. » En parlant à l'épouse d'un autre, ou à une femme qui ne lui est pas alliée par le sang, il doit lui dire « madame » ou « bonne sœur. »
- 130. » A ses oncles maternels et paternels, au père de sa femme, à des prêtres célébrans (Ritwidjs), à des maîtres spirituels (Gourous), lorsqu'ils sont plus jeunes que lui, il doit dire, en se levant: « C'est moi. »
- 131. » La sœur de sa mère, la femme de son oncle maternel, la mère de sa femme et la sœur de son père, ont droit aux mêmes respects que la femme de son maître spirituel, et lui sont égales.
- 132. » Il doit se prosterner tous les jours aux pieds de l'épouse de son frère, si elle est de la même classe que lui et plus âgée; mais ce n'est qu'au retour d'un voyage qu'il doit aller saluer ses parentes paternelles et maternelles.
- 133. » Avec la sœur de son père ou de sa mère, et avec sa sœur ainée, qu'il tienne la même conduite qu'à l'égard de sa mère; toutefois, sa mère est plus vénérable qu'elles.
- 134. » L'égalité n'est pas détruite entre citoyens d'une ville par une différence d'âge de dix ans, entre artistes, par cinq ans de différence dans l'âge; entre Brâlmanes,

versés dans le Véda, par une différence de trois ans : l'égalité n'existe que peu de temps entre les membres d'une même famille.

- 135. » Un Brâhmane âgé de dix ans, et un Kchatriya parvenu à l'âge de cent années, doivent étre considérés comme le père et le fils; et des deux c'est le Brâhmane qui est le père, et qui doit être respecté comme tel.
- 136. » La richesse, la parenté, l'áge, les actes religieux, et, en cinquième lieu, la science divine, sont des titres au respect; les derniers, par gradation, sont plus recommandables que ceux qui précèdent.
- 137. » Tout homme des trois premières classes, chez qui se remarquent en plus grand nombre les plus importantes de ces cinq qualités honorables, a le plus de droits au respect; et même un Soûdra, s'il est entré dans la dixième décade de son âge.
- 138. » On doit céder le passage à un homme en chariot, à un vieillard plus que nonagénaire, à un malade, à un homme portant un fardeau, à une femme, à un Brâhmane ayant terminé ses études, à un Kchatriya, à un homme qui va se marier.
- 139. » Mais parmi ces personnes, si elles se trouvent réunies en même temps, le Brâhmane ayant terminé son noviciat et le Kehatriya doivent être honorés de préférence; et de ces deux derniers, le Brâhmane doit être traité avec plus de respect que le Kehatriya.
- 140. » Le Bràhmane qui, après avoir initié son élève, lui fait connaître le Véda avec la règle du sacrifice et la

partie mystérieuse, nommée Oupanichad', est désigné par les Sages sous le nom d'instituteur (Âtchârya).

- 141. » Celui qui, pour gagner sa subsistance, enseigne une scule partie du Véda ou les sciences accessoires (Védângas), est appelé sous-précepteur (Oupâdhyâya).
- 142. » Le Bràhmane, ou le père lui-même, qui accomplit suivant la règle la cérémonie de la conception et les autres, et qui le premier donne à l'enfant du riz pour sa nourriture, est appelé directeur (Gourou). \*
- 143. » Celui qui est attaché au service de quelqu'un pour alimenter le feu sacré, faire les oblations domestiques, l'Agnichtoma et les autres sacrifices, est dit ici (dans ce code) le chapelain (Ritwidj) de celui qui l'emploie.
- 144. » Celui qui, par des paroles de vérité, fait pénétrer dans les oreilles la Sainte Écriture, doit être regardé comme un père, comme une mère; son élève ne doit jamais lui causer d'affliction.
  - 145. » Un instituteur 3 est plus vénérable que dix sous-

La partie théologique et la partie argumentaire des Védas sont comprises dans des traités appelés Oupanichads. Cos traités ont été traduits en persas sous le nom d'Oupachhat, par l'ordre de Dhara-Chickouh, frère de l'empereur moghol Aureng-Zeyb, et cette version persanne a été traduite en latin par Anquetil-Duperron. Le conte Lanjuinais a punblié une analyse fort estimée de ce dernier onvrage. W. Jones et le célèbre Bràhmane Rammohul. Roy ont traduit, du sanscrit en anglais, plusieurs Oupanichads. Les noms de Gourou et d'Atchârya sont très sonvent employés l'un pour l'autre.

<sup>3</sup> On doit entendre ici par instituteur, cclui qui, au moment de l'initiation, apprend au jeune homme la Sàvitrì, et rien de plus. ( Commentaire.) précepteurs; un père, que cent instituteurs; une mère est plus vénérable que mille pères.

- 146. » De celui qui donne l'existence, et de celui qui communique les dogmes sacrés, celui qui donne la sainte doctrine est le père le plus respectable; car la naissance spirituelle, qui consiste dans le sacrement de l'initiation, et qui introduit à l'étude du Véda, est pour le Dwidja éternelle dans ce monde et dans l'autre.
- 147. » Lorsqu'un père et une mère, s'unissant par amour, donnent l'existence à un enfant, cette naissance ne doit être considérée que comme purement humaine, puisque l'ensant se forme dans la matrice.
- 148. » Mais la naissance que son instituteur, qui a lu la totalité des Livres saints, lui communique, suivant la loi, par la Săvitrî, est la véritable, et n'est point assujettie à la vieillesse et à la mort.
- 149. » Lorsqu'un précepteur procure à un élève un avantage quelconque, faible ou considérable, par la communication du Texte révélé, que l'on sache que dans ce code il est considéré comme son père spirituel (Gourou), à cause du bienfait de la sainte doctrine.
- 150. » Le Brâhmane auteur de la naissance spirituelle; et qui enseigne le devoir, est suivant la loi, lors même qu'il est encore enfant, regardé comme le père d'un homme âgé.
- 151. » Cavi, fils d'Angiras, jeune encore, fit étudier l'Écriture Sainte à ses oncles paternels et à ses cousins;

- « Enfans!» leur disait-il, son savoir lui donnant sur eux l'autorité d'un maître.
- 152. » Pleins de ressentiment, ils allèrent demander aux Dieux la raison de ce mot; et les Dieux, s'étant réunis, leur dirent : « L'enfant vous a parlé convenablement. » .
- 153. » En effet, l'ignorant est un enfant; celui qui enseigne la doctrine sacrée est un père, car les Sages ont donné le nom d'enfant à l'homme illettré, et celui de père au précepteur.
- 154. » Ce ne sont pas les années, ni les cheveux blancs, ni les richesses, ni les parens, qui constituent la grandeur; les Saints ont établi cette loi : « Celui qui connaît les Védas et les Angas est grand parmi nous. »
- 155. » La prééminence est réglée par le savoir entre les Brâhmanes, par la valeur entre les Kchatriyas, par les richesses en grains et autres marchandises entre les Vaisyas, par la priorité de la naissance entre les Soûdras,
- 156. » Un homme n'est pas vieux parce que sa tête grisonne; mais celui qui, jeune encore, a déjà lu la Sainte Écriture, est regardé par les Dieux comme un homme âgé.
- 157. » Un Brâhmane qui n'a pas étudié les Livres sacrés est comparable à un éléphant de bois et à un cerf en peau; tous les trois ne portent qu'un vain nom.
- <sup>a</sup> W. Jones met la stance qui mais le commentaire ne donne pas suit dans la bouche des Dieux, cette indication.

158. » De même que l'union d'un eunuque avec des femmes est stérile, qu'une vache est stérile avec une autre vache, que le don fait à un ignorant ne porte point de fruits, de même un Bráhmane qui n'a pas lu les Védas ne recueille pas les fruits que procure l'accomplissement des devoirs prescrits par la Srouti et la Smriti.

159. » Toute instruction qui a le bien pour objet doit être communiquée sans maltraiter les disciples, et le maître qui désire être juste doit employer des paroles douces et agréables.

160. » Celui dont le langage et l'esprit sont purs et parfaitement réglés en toute circonstance, recueille tous les avantages attachés à la connaissance du Védânta. •

161. » On ne doit jamais montrer de mauvaise humeur, bien qu'on soit affligé, ni travailler à nuire à autrui, ni même en concevoir la pensée; il ne faut pas proférer une parole dont quelqu'un pourrait être blessé, et qui fermerait l'entrée du ciel à celui qui l'aurait prononcée.

162. » Qu'un Bràhmane craigne constamment tout honneur mondain comme du poison, et qu'il désire toujours le mépris à l'égal de l'ambroisie. <sup>2</sup>

Le Védânta est la partie théologique des Védas. Cette partie se compose des traités nommés Oupanichads. Voyez st. 140.

<sup>5</sup> L'ambroisie (Amrita) est la nourriture et le breuvage des Dieux, et leur procure l'immortalité. Selon le Vayou-Pourâna, cité par M. Wilson, la lune en est le réservoir. Il est rempli par le soleil pendant la quinzaine de la coreisance de la lune; à la pleine lune, les Dieux, les Mânes et les Saints en boivent tous les jours ne catá ou n doigt, jusqu'à ce que l'ambroisie soit épuisée. — Suivant une autre légende mythologique, l'ambroisie fut erésultat

163. » En effet, quoique méprisé, il s'endort paisible et se réveille paisible; il vit heureux dans ce monde, tandis que l'homme dédaigneux ne tarde pas à périr.

164. » Le Dwidja, dont l'âme a été purifiée par la succession régulière des cérémonies mentionnées , doit, pendant qu'il demeure avec son maître spirituel, se livrer par degrés aux pratiques pieuses qui préparent à l'étude des Livres sacrés.

165. » C'est après s'être soumis à différentes pratiques de dévotion, ainsi qu'aux observances pieuses que la loi prescrit, que le Dwidja doit s'adonner à la lecture du Véda tout entier et des traités mystérieux. \*

166. » Que le Brâhmane qui veut se livrer aux austérités s'applique sans cesse à l'étude du Véda, car l'étude l'Écriture Sainte est reconnue dans ce monde comme l'acte de dévotion le plus important pour un Brâhmane.

167. » Certes, il soumet tout son corps 3 aux austérités les plus méritoires, lors même qu'il porte une guirlande,

du barattement de la mer. Les Dieux et les Titus (Asoura) se préanirent pour cette opération. Le mont Mandara leur servit de moulinet, et le grand serpent Vàsoult de corde pour le mettre en mouvement. La mer, agite par le mouvement to rotation imprime au mont Mandara, produisit alors plusieurs chose précieuses, entre autres l'Amrita (heuvarge d'immortalité), que tensit à sa main, dans un vase, Dhanwantari, dieu de la médecine. Les Dieux et les Titans se disputèrent l'ambroisie, qui finit par être le partage des premiers. L'origine de l'ambroisie est le sujet d'un épisode du Mahâbhārata; elle est aussi racontée dans le Rāmāyana (L. I, c. xtv).

Voyez ci-dessns, st. 27.
Ce sont les Oupanichads. Voy.
ci-dessus, st. 140.

Litteralement, il se soumet jusqu'au bout des ongles. le Dwidja qui s'adonne chaque jour de tout son pouvoir à la lecture des Livres sacrés.

- 168. » Le Dwidja qui, sans avoir étudié le Véda, se livre à une autre occupation, est rabaissé bientôt, pendant sa vie, à la condition de Soûdra, de même que tous ses desceudans.
- 169. » La première naissance de l'homme régénéré. (Dwidja) a lieu dans le sein de sa mère, la seconde lors de l'investiture de la ceinture et du cordon, la troisième à l'accomplissement du sacrifice; telle est la déclaration du Texte révélé.
- 170. » Dans celle de ces trois naissances qui l'introduit à la connaissance de l'Écriture Sainte, et qui est distinguée par la ceinture et le cordon qu'on lui attache, la Sàvitri est sa mère et l'instituteur son père.
- 171. » L'instituteur (Âtchârya) est appelé son père par les législateurs, parce qu'il lui enseigne le Véda; car aucun acte pieux n'est permis à un jeune homme avant qu'il ait reçu la ceinture et le cordon sacré.
- 172. » Jusque-là, qu'il s'abstienne de prononcer aucune formule sacrée, excepté l'exclamation Swadhâ, adressée aux Mânes pendant le service funèbre; car il ne diffère pas d'un Soûdra, jusqu'au moment où il est régénéré par le Véda.
- 173. » Lorsqu'il a reçu l'initiation, on exige de lui qu'il se soumette aux règles établies et qu'il étudie la Sainte

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 77-

Écriture par ordre, en observant auparavant les usages institués.

- 174. » Le manteau de peau, le cordon, la ceinture, le bâton, le vêtement, déterminés pour chaque étudiant suivant sa classe ', doivent être renouvelés dans certaines pratiques religieuses.
- 175. » Que le novice demeurant chez son directeur se conforme aux observances pieuses qui suivent, en soumettant tous ses organes, afin d'augmenter sa dévotion.
- 176. "Tous les jours après s'être baigné, lorsqu'il est bien pur, qu'il fasse une libation d'éau fraiche aux Dieux, aux Saints et aux Mânes; qu'il honore les Divinités et alimente le feu saeré.
- 177. » Qu'il s'abstienne de miel, de viande, de parfums, de guirlandes, de sucs savoureux extraits des végétaux, de femmes, de toute substance douce devenue acide, de mauvais traitemens à l'égard des êtres animés;
- 178. » De substances onetueuses pour son corps, de collyre pour ses yeux, de porter des souliers et un parasol; qu'il s'abstienne de désirs sensuels, de colère, de cupidité, de danse, de chaut et de musique;
- 179. » De jeu, de querelles, de médisance, d'imposture, de regarder ou d'embrasser les femmes avec amour, et de nuire à autrui.
  - 180. » Qu'il se couche toujours à l'écart, et qu'il ne

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 41-47.

<sup>\*</sup> Cette libation, appelée Tarpana, se fait avec la main droite.

répande jamais sa semence; en effet, s'il cède au désir, s'il répand sa semence, il porte atteinte à la règle de son ordre, et doit faire pénitence.

- 181. » Le Dwidja novice qui , pendant son sommeil, a involontairement laissé échapper sa liqueur séminale, doit se baigner, adorer le soleil , puis répéter trois fois la formule : « Que ma semence revienne à moi. »
- 182. » Qu'il apporte pour son instituteur de l'eau dans un vase, des fleurs, de la bouse de vache, de la terre, de l'herbe cousa autant qu'il peut en avoir besoin, et que tous les jours il aille mendier sa nourriture.
- 183. » Que le novice ait soin d'aller demander chaque jour sa nourriture dans les maisons des gens qui ne négligent pas l'accomplissement des sacrifices prescrits par le Véda, et qui sont renommés pour la pratique de leurs devoirs.
- 184. » Il ne doit pas mendier dans la famille de son directeur, ni chez ses parens paternels et maternels; et si l'accès des autres maisons lui est fermé, les premières personnes dans l'ordre sont celles qu'il lui faut surtout éviter. \*
- 185. » Ou bien, qu'il parcoure en mendiant tout le village (s'il ne s'y trouve aucune des maisons ci-dessus <sup>3</sup> mentionnées), étant parfaitement pur, et gardant le

Voyez Liv. XI, st. 118.
 Ainsi, qu'il s'adresse d'abord ses parens maternels; à leur dé-

à ses parens maternels; à leur défaut, à ses parens du côté pater-

nel; au défaut de ces derniers, aux parens de son directeur. (Commentaire.)

<sup>3</sup> Dans la st. 183.

silence; mais qu'il évite les gens diffamés et coupables de grandes fautes.

- 186. » Ayant rapporté du bois ' d'un endroit éloigné, qu'il le dépose en plein air, et que, le soir et le matin, il s'en serve pour faire une oblation au feu, sans jamais y manquer.
- 187. » Lorsque, sans être malade, il a négligé sept jours de suite de recueillir l'aumône et d'alimenter avec du bois le feu sacré, il doit subir la pénitence ordonnée à celui qui a violé ses vœux de chasteté. \*
- 188. » Que le noviee ne eesse jamais de mendier, et qu'il ne reçoive pas sa nourriture d'une seule et même personne : vivre d'aumônes est regardé comme aussi méritoire pour l'élève que de jeuner.
- 180, » Toutefois, s'il est invité à une cérémonie en l'honneur des Dieux ou des Mânes, il peut manger à son aise la nourriture donnée par une seule personne, en se conformant aux préceptes d'abstinence et en se conduisant comme un dévot ascétique; alors sa règle n'est pas enfreinte.
- 190. » Mais, au dire des Sages, ee eas n'est applicable qu'à un Brâhmane, et ne peut nullement convenir à un Kehatriya et à un Vaisya.
- ' Le bois employé pour les sacrifices doit être celui du figuier à grappes, de la botée feuillue, et de la mimose catechu. Il paraît crependant qu'on peut se servir aussi de celui de l'adenanthère à ' Vo

épines, et du manguier. Le bois doit être coupé en petites bûches longues d'un empan, et pas plus grosses que le poing. (Colebrooke, Rech. Asiat., tom. VII, p. 235.) " Voyez Liv. XI, st. 118.

- 191. » Qu'il en reçoive ou non l'ordre de son instituteur, le novice doit s'appliquer avec zèle à l'étude, et chercher à satisfaire son vénérable maître.
- 192. » Maîtrisant son corps, sa voix, ses organes des sens et son esprit, qu'il se tienne les mains jointes ', les yeux fixés sur son directeur.
- 193. » Qu'il ait toujours la main droite découverte, un maintien décent, un vêtement convenable; et lorsqu'il reçoit l'invitation de s'asseoir, qu'il s'asseyc en face de son père spirituel.
- 194. » Que sa nourriture, ses habits et sa parure soient toujours très chétifs en présence de son directeur; il doit se lever avant lui, et rentrer après lui.
- 195. » Il ne doit répondre aux ordres de son père spirituel ou s'entretenir avec lui, ni étant couché, ni étant assis, ni en mangeant, ni de loin, ni en regardant d'un autre côté.
- 196. » Qu'il le fasse debout, lorsque son directeur est assis; en l'abordant, quand il est arrêté; en allant à sa reneontre, s'il marche; en courant derrière lui, lorsqu'il court:
- 197. » En allant se placer en face de lui, s'il détourne la tête; en marchant vers lui, lorsqu'il est éloigné; en s'inclinant, s'il est couché ou arrêté près de lui.
- 198. » Son lit et son siége doivent toujours être très bas, lorsqu'il se trouve en présence de son directeur; et

Littéralement, faisant l'andjali.

même, tant qu'il est à la portée de ses regards, il ne doit pas s'asseoir tout à son aisc.

199. » Qu'il ne prononce jamais le nom de son père spirituel purement et simplement ', même en son absence, et qu'il ne contrefasse jamais sa démarche, son langage et ses gestes.

200. » Partout où l'on tient sur le compte de son directeur des propos médisans ou calomnieux, il doit boucher ses oreilles ou s'en aller ailleurs.

201. 28'il médit de son directeur, il deviendra un âne après sa mort; s'il le calomnie, un chien; s'il jouit de ses biens sans sa permission, un insecte; s'il le regarde d'un œil d'envie, un ver.

202. » Il ne doit lui rendre des honneurs ni par l'intermédiaire d'une autre personne lorsqu'il est loin de lui, et qu'il peut venir lui-même, ni lorsqu'il est en colère, ni en présence d'une femme; s'il est en voiture ou sur un siége, qu'il en descende pour saluer son père spirituel.

203. » Qu'il ne s'asseye pas avec son directeur contre le vent ou sous le vent, et ne dise rien lorsqu'il n'est pas à portée d'être entendu par lui.

204. » Il peut s'asseoir avec son vénérable maître dans un chariot traîné par des bœufs, des chevaux ou des cha-

"C'est-à-dire sans y joindre un où son directeur est assis, ou de titre d'honneur. (Commentaire.) manière que le vent vienne de la "C'est-à-dire de manière que le vent vienne vers lui de l'endroit recteur. (Commentaire.) meaux, sur une terrasse, sur un endroit pavé, sur une natte d'herbe tressée, sur un rocher, sur un banc de bois, dans un bateau.

- 205. » Lorsque le directeur de son directeur est présent, qu'il se comporte avec lui comme avec son propre directeur; et il ne peut pas saluer ceux de ses parens qui ont droit à son respect, sans y être invité par son maître spirituel.
- 206. » Telle est également la conduite qu'il doit constamment tenir à l'égard des précepteurs qui lui enseignent la sainte doctrine, de ses parens du côté paternel, comme son oncle, des personnes qui l'éloignent de l'erreur et lui donnent de bons conseils.
- 207. » Que toujours il se comporte envers les hommes vertueux comme envers son directeur, et qu'il fasse de même à l'égard des fils de son directeur, s'ils sont respectables par leur áge, ainsi qu'à l'égard des parens paternels de son vénérable maître.
- 208. » Le fils de son maître spirituel, qu'il soit ou plus jeune, ou du même âge que lui, ou étudiant, s'îl est en état d'enseigner la sainte doctrine, a droit aux mêmes hommages que le directeur, lorsqu'il est présent pendant un sacrifice, soit comme célébrant, soit comme simple assistant.
- 209. » Mais il ne doit pas frotter avec des parfums le corps du fils de son directeur, le servir pendant le bain, manger ses restes et lui laver les pieds.
  - 210. » Les femmes de son directeur, lorsqu'elles sont

de la même classe, doivent être honorées comme lui; mais si elles appartiennent à une classe différente, le novice ne leur doit d'autre hommage que de se lever et de les saluer.

- 211. » Que l'élève ne se charge pas des soins qui consistent à répandre sur la femme de son directeur de l'huile odorante, à la servir pendant le bain, à frotter ses membres, à disposer avec art sa chevelure.
- 212. » Il ne doit pas non plus se prosterner devant une jeune épouse de son vénérable maître en touchant ses pieds avec respect, s'il a vingt ans accomplis, et sait distinguer le bien et le mal.
- 213. » Il est dans la nature du sexe féminin de chercher ici-bas à corrompre les hommes, et c'est pour cette raison que les sages ne s'abandonnent jamais aux séductions des forumes
- 214. » En effet, une femme peut en ce monde écarter du droit chemin, non seulement l'insensé, mais aussi l'homme pourvu d'expérience, et le soumettre au joug de l'amour et de la passion.
- 215. » Il ne faut pas demeurer dans un lieu écarté avec sa mère, sa sœur ou sa fille; les sens réunis sont bien puissans, ils entraînent l'homme le plus sage.
- 216. » Mais un élève, s'il est jeune lui-même, peut, suivant l'usage prescrit, se prosterner à terre devant les jeunes épouses de son directeur, en disant : « Je suis un tel. »
  - 217. » Au retour d'un voyage, le jeune novice doit

toucher respectucusement les pieds des femmes de son père spirituel, et chaque jour se prosterner devant elles, observant ainsi les pratiques des gens de bien.

218. » De même qu'un homme qui ercuse avec une bêche arrive à une source d'eau, de même l'élève qui est attentif et docile parvient à acquérir la science que recèle l'esprit de son père spirituel.

219. » Qu'il ait la tête rasée, ou les cheveux longs et tombans ', ou réunis en faiseau sur le sommet de la tête; que jamais le soleil, lorsqu'il se couche ou se lève, ne le trouve dormant dans le village.

220. » Car si le soleil se lève ou se couche sans qu'il le sache, pendant qu'il se livre au sommeil avec sensualité, il doit jeûner un jour entier en répétant à voix basse la Sâvitrî.

221. » Celui qui se couche et se lève sans se régler sur le soleil, et ne subit pas cette pénitence, se rend coupable d'une grande faute.

222. » Après avoir fait son ablution, étant pur, parfaitement recueilli, et placé dans un lieu exempt de souillures, que l'élève remplisse, suivant la règle, le devoir pieux, au lever et au coucher du soleil, en récitant à voix basse la Sàvitri. \*

223. » Si une femme ou un Soûdra cherche, par un

'La coiffure appelée djatā consiste à porter les cheveux longs et tombant sur les épaules; souvent les chéveux sont relevés en totalité ou en partie, et disposés en une sorte de faisceau qui s'élève droit sur le sommet de la tête. <sup>a</sup> Voyez ci-dessus, st. 101 et 102 moyen quelcouque, à obtenir le souverain bien, qu'il s'y applique de même avec ardeur, ou fasse ee qui lui plaît davantage, et que la loi autorise.

- 224. « Au dire de quelques hommes sensés, le souverain bien consiste dans la vertu et la richesse, ou, suivvant d'autres, dans le plaisir et la richesse, ou, suivant d'autres encore, dans la vertu seule, ou, selon d'autres enfūn, dans la richesse; mais e'est la réunion des trois qui constitue le vrai bien : telle est la décision formelle.
- 225. » Un instituteur est l'image de l'Étre divin (Brahme); un père, l'image du Seigneur des créatures (Pradjàpati) '; une mère, l'image de la terre; un propre frère, l'image de l'âme.
- 226. » Un instituteur, un père, une mère, et un frère aîné, ne doivent jamais être traités avec mépris, surtout par un Brâhmane, même lorsqu'il a été molesté.
- 227. » Plusieurs centaines d'années ne pourraient pas faire la compensation des peines qu'endurent une mère et un père pour donner la naissance à des enfans, et les élever.
- 228. » Que le jeune homme fasse constamment et en toute occasion ce qui peut plaire à ses parens, ainsi qu'à son instituteur; lorsque ces trois personnes sont astisfaites, toutes les pratiques de dévotion sont heureusement accomplies, et obtiennent une récompense.
  - 229. » Une soumission respectueuse aux volontés de
  - ' C'est Brahmà qui est ici désigné sons le nom de Pradjàpati.

ces trois personnes est déclarée la dévotion la plus éminente, et, sans leur permission, l'élève ne doit remplir aueun autre pieux devoir.

- 230. » En effet, elles représentent les trois mondes, les trois autres ordres, les trois Livres saints, les trois feux;
- 231. » Le père est le feu saeré perpétuellement entretenu par le maître de maison »; la mère, le feu des cérémoies »; l'instituteur, le feu du sacrifice »: cette triade de feux mérite la plus graude vénération.
- a3a. » Celui qui ne les néglige pas, devenu maître de maison, parviendra à l'empire des trois mondes, son eorps brillera d'un pur éclat, et il jouira dans le cicl d'une félicité divine.
- a33. » Par son respect pour sa mère il obtient ee bas monde 4; par son respect pour son père, le monde intermédiaire, celui de l'atmosphère 5; par sa soumission aux ordres de son directeur, il parvient au monde céleste de Brahmå.
- 234. » Celui qui respecte ces trois personnes respecte tous ses devoirs, et en obtient la récompense; mais pour quiconque néglige de les honorer, toute œuvre pie est sans fruit.
  - ' C'est le feu dit Gârhapatya.
    ' Ce feu, pris dans le premier,
- et qu'on place vers le sud, est appelée Dakchina.
- <sup>9</sup> Ce troisième feu, dit Ahavaniya, est le feu consacré pris dans
- le premier, et préparé pour les oblations.
  - 4 Celui de la terre. 5 L'atmosphère doit s'entendre
- de l'espace entre la terre et le soleil.

- 235. » Tant que ces trois personnes vivent, il ne doit s'occuper volontairement d'aucun autre devoir; mais qu'il leur témoigne toujours une soumission respectueuse, s'appliquant à leur faire plaisir et à leur rendre service.
- 236. » Quel que soit le devoir qu'il remplisse en pensée, en parole ou en action, sans manquer à l'obéissance qu'il leur doit, dans des vues qui concernet l'autre monde, qu'il vienne, lorsqu'il l'a rempli, le leur déclarer.
- 237. » Par l'hommage rendu à ces trois scules personnes, tous les actes preserits à l'homme par l'Écriture Sainte et par la Loi sont parfaitement accomplis, c'est le premier devoir évidemment; tout autre devoir est dit secondaire.
- 238. » Celui qui a la foi, peut recevoir une science utile même d'un Soûdra, la connaissance de la principale vertu d'un homme vil, et la perle des femmes, d'une famille méprisée.
- 239. » On peut séparer l'ambroisie (Amrita) du poison même, et la retirer lorsqu'elle s'y trouve mélée; on peut recevoir d'un confant un bon conscil, apprendre d'un ennemi à se bien conduire, et extraire de l'or d'une substance impure.
- 240. » Les femmes, les pierres précicuscs', la scieuce, la vertu, la pureté, un bon conscil, et les différens arts libéraux, doivent être reçus de quelque part qu'ils viennent.
  - 241. » Il est enjoint, en cas de nécessité , d'étudier
- 'Suivant une autre interprétation : les semmes aussi précieuses que des joyaux.
  'C'est-à-dire au désaut d'un instituteur de la classe sacerdotale. (Commentaire.)

l'Écriture Sainte sous un instituteur qui n'est pas Brâhmane; et l'élève doit le scrvir avec respect et soumission, tant que dure l'instruction.

- 242. » Que le novice ne séjourne pas sa vie entière auprès d'un directeur qui n'appartient pas à la classe sacerdotale, ou bien auprès d'un Bráhmane qui ne connaît pas les Livres saints et les sciences accessoires, s'il veut obtenir la suprême félicité, la délivrance finale.
- 2.43. » Toutefois, s'il désire rester jusqu'à la fin de sa vie dans la maison de son maître spirituel, qu'il le serve avec zèle jusqu'à la séparation de son âme et de son corps.
- 244. » Celui qui se soumet docilement aux volontés de son directeur, jusqu'au terme de son existence, s'élève, aussitôt après, à l'éternelle demeure de l'Être divin.
- 245. » Le novice qui connaît son devoir ne doit faire aucun don à son directeur avant son départ; mais au moment où, congédié par lui, il est sur le point d'accomplir la cérémonie du bain ', qu'il offre des présens à son vénérable maître, autant qu'il est en son pouvoir.
- 2(6. » Qu'il lui donne un champ, de l'or, une vache, un cheval, un parasol, des souliers, un siége, du riz, des herbes potagères ou des vêtemens, pour se concilier l'affection de son directeur.
- ' Il s'identifie avec Brahme. (Commentaire.)
- <sup>a</sup> Au moment de quitter son directeur, l'élève qui a terminé

son noviciat (Brahmatcharya) fait une ablution (Snāna), et prend alors le nom de Snātaca (celui qui s'est baigné).

- 247. » Après la mort de son instituteur, l'élève qui veut passer sa vie dans le noviciat doit se conduire envers le fils de son directeur, s'il est vertueux, ou bien envers son épouse, ou bien à l'égard d'un de ses pareus du côté paternel, comme envers son vénérable maître.
- 248. » Si aucune de ces personnes n'est vivante, qu'il se mette en possession de la demeure, du siége et de la place des exercices religieux de son maître spirituel; qu'il entretienne le feu avec la plus grande attention, et travaille à se rendre digne de la délivrance finale.
- 249. » Le Brâhmane qui continue ainsi son noviciat sans violer ses vœux, parvient à la condition suprême, et ne renaît pas sur la terre.

## LIVRE TROISIÈME.

## MARIAGE; DEVOIRS DU CHEF DE FAMILLE.

- » L'étude des trois Védas prescrite au novice dans la maison de son directeur, doit durer trente-six ans, ou la moitié, ou le quart de ce temps, ou bien cnfin jusqu'au moment où il les comprend parfaitement.
- 2. » Après avoir étudié dans l'ordre une branche (Sākhā) de chacun des Livres sacrés, ou bien de deux, ou même d'un seul, celui qui n'a jamais enfreint les règles du noviciat peut entrer dans l'ordre des maîtres de maison (Grihasthas).
- 3. » Renommé pour l'accomplissement de ses devoirs, ayant reçu de son père naturel on de son père spirituel le présent de la Sainte Écriture, qu'il a étudiée sous sa direction, qu'il soit gratifié par lui, avant son mariage, de l'offre d'une vache, étant orné d'une guirlande et assis sur un siége élevé.
- 4. » Ayant reçu l'assentiment de son directeur, s'étant purifié par un bain suivant la règle, que le Dwidja dont les études sont terminées épouse une femme de la même classe que lui, et pourvue des signes convenables.
  - 5. » Celle qui ne descend pas d'un de ses aïeux mater-

nels ou paternels, jusqu'au sixième degré', et qui n'appartient pas à la famille de son père, ou de sa mère, par une origine commune prouvée par le nom de famille, convient parfaitement à un homme des trois premières classes pour le mariage et pour l'union charnelle.

- 6. » Il doit éviter, en s'unissant à une épouse, les dix familles suivantes, lors même qu'elles seraient très considérables et très riches en vaches; chèvres, brebis, biens et grains; savoir :
- 7. » La famille dans laquelle on néglige les sacremens, celle qui ne produit pas d'enfans mâles, celle où l'on n'étudie pas l'Écriture Sainte, celle dont les individus ont le corps couvert de longs poils, ou sont affligés, soit d'émémorrhoides, soit de phthisie, soit de dyspepsie, soit d'épilepsie, soit de lèpre blanche, soit d'éléphantiasis.
- 8. » Qu'il n'épouse pas une fille ayant des cheveux rougeâtres, ou ayant un membre de trop, ou souvent malade, ou nullement velue, ou trop velue, ou insupportable par son bavardage, ou ayant les yeux rouges;
- 9. » Ou qui porte le nom d'une constellation, d'un arbre, d'une rivière, d'un peuple barbare, d'une montagne, d'un oiseau, d'un serpent, ou d'un esclave, ou dont le nom rappelle un objet offrayant.
- 10. » Qu'il prenne une femme bien faite, dont le nom soit agréable, qui ait la démarche gracieuse d'un cygne ou d'un jeune éléphant, dont le corps soit revêtu d'un

Littéralement, celle qui ne lui ou de son père. Voyez Liv. V, est pas sapinda du côté de sa mère st. 60.

léger duvet, dont les cheveux soient fins, les dents petites, et les membres d'une douccur charmante.

- 11. a Un homne de sens ne doit pas épouser une fille qui n'a pas de frère, ou dont le père n'est pas connu; dans la crainte, pour le premier cas, qu'elle ne lui soit accordée par le père que dans l'intention d'adopter le fils qu'elle pourrait avoir ', ou , pour le second cas, de contracter un mariage illicite.
- 12. » Il est enjoint aux Dwidjas de prendre une femme de leur classe pour le premier mariage; mais lorsque le désir les porte à se remarier, les fennmes doivent être préférées d'après l'ordre naturel des classes.
- 13. » Un Soûdra ne doit avoir pour femme qu'une Soûdrâ; un Vaisya peut prendre une épouse dans la classe servile et dans la sienne; un Kchatriya, dans les deux classes mentionnées et dans la sienne propre; un Brâhmane, dans ces trois classes et dans la classe sacerdotale.
- 14. » Il n'est rapporté dans aucune ancienne histoire qu'un Brâhmane ou un Kchatriya, même en cas de détresse ', ait pris pour première femme une fille de la classe servile.
- 15. » Les Dwidjas assez insensés pour épouser une femme de la dernière classe, abaissent bientôt leurs familles et leurs lignées à la condition de Soûdras.
- 16. » L'épouseur d'une Soûdrâ, s'il fait partie de la classe sacerdotale, est dégradé sur-le-champ, selon

<sup>&#</sup>x27; Voyez Liv. IX, st. 127 et 136. femme de la même classe. ( Com-' C'est-à-dire au défaut d'une mentaire. )

Atri 'et le fils d'Outathya (Gotama)"; à la naissance d'un fils, s'il appartient à la classe militaire, au dire de Sonaca's; lorsque ce fils a un enfant mâle, s'il est de la classe commerçante, selon Bhrigou.

- 17. » Le Bråhmane qui n'épouse pas une femme de sa classe, et qui introduit une Soûdrà dans son lit, descend au séjour infernai; s'il en a un fils, il est dépouillé de son rang de Bråhmane.
- 18. » Lorsqu'un Brâhmane se fait assister par une Soûdrâ dans les offrandes aux Dieux, les oblations aux Mânes et les devoirs hospitaliers, les Dieux et les Mânes ne mangent pas ce qui leur est offert, et lui-même n'obtient pas le ciel pour récompense d'une telle hospitalité.
- 19. » Pour celui dont les lèvres sont polluées par celles d'une Soûdrâ <sup>5</sup>, qui est souillé par son haleine, et qui en a un cnfant, aucune expiation n'est déclarée par la loi.
- 20. » Maintenant connaissez succinctement les huit modes de mariage en usage aux quatre classes; les uns, bons; les autres, mauvais dans ce monde et dans l'autre:
- 21. » Le mode de Brahmâ, celui des Dieux (Dévas), celui des Saints (Richis), celui des Créatcurs (Pradjâ-

<sup>8</sup> Gotama, législateur dont ou cite encore des textes.

Bhrigou, Pun des dix Prad-

jâpatis, et narrateur des lois de Manou, parle ici de lui-même à la troisième personne; il est compté au nombre des législateurs.

<sup>5</sup> Littéralement : pour celui qui boit l'écume des lèvres d'une Sondrà.

Atri, l'un des dix Pradjâpatis, passe pour l'auteur d'un traité de lois, qui existe encore.

Sônaca, mouni d'une grande célébrité, et descendant de Souhotra, roi de Casi.

patis), celui des mauvais Génies (Asouras), celui des Musiciens célestes (Gandharbas), celui des Géans (Ràkchasas); enfin, le huitième et le plus vil, celui des Vampires (Pisătchas).

- 22. » Je vais vous expliquer entièrement quel est le mode légal pour chaque classe, quels sont les avantages ou les désavantages de chaque mode, et les bonnes ou mauvaises qualités des enfans qui eu proviennent.
- 23. » Que l'on sache que les six premiers mariages dans l'ordre énoncé sont permis à un Brâhmane, les quatre derniers à un Kchatriya; les mêmes à un Vaisya et à un Soûdra, à l'exception du mode des Géans.
- 24. » Des législateurs considèrent les quatre premiers seulement comme convenables à un Brâhmane, n'assignent au Kchatriya que le mode des Géans, au Vaisya et au Soûdra que celui des mauvais Génies.
- 25. » Mais ici (dans ce Livre), parmi les cinq derniers mariages, trois sont reconnus légaux, et deux illégaux; le mode des Vampires et celui des mauvais Génies ne doivent jamais être mis en pratique.
- 26. » Soit séparés, soit réunis °, deux mariages précédemment énoncés, celui des Musiciens célestes et celui des Géans, sout permis par la loi au Kchatriya.

'Voyez ci-dessus, Liv. I, st. 57.
Ces deux modes sont réunis
lorsqu'un Kchatriya, étant d'intelligence avec une jeune fille qu'il
aime, l'enlève à main armée pour
l'épouser. (Commentaire.) — On
trouve un exemple de la réunion

de ces deux modes dans un épisode du Bhâgavata-Pourâna, intitulé Mariage de Roukminf, et dont M. Langlois a publié une traduction dans ses Mélanges de Littérature sanscrité.

- 27. » Lorsqu'un père, après avoir donné à sa fille une robe et des parures, l'accorde à un homme versé dans la Sainte Écriture et vertueux, qu'il a invité de lui-même et qu'il reçoit avec honneur, ce mariage légal est dit celui de Brahmā.
- 28. » Le mode appelé Divin par les Mounis est celui par lequel, la célébration d'un sacrifice étant commencée, un père, après avoir paré sa fille, l'accorde au prêtre qui officie.
- 29. » Lorsqu'un père accorde, suivant la règle, la main de sa fille, après avoir reçu du prétendu une vache et un taureau, ou deux couples semblables, pour l'accomplissement d'une cérémonie religieuse ou pour les donner à sa fille, mais non comme gratification, ce mode est dit celui des Saints.
- 30. » Quand un père marie sa fille avec les honneurs convenables, en disant : « Pratiquez tous deux ensemble les devoirs prescrits », ce mode est déclaré celui des Gréateurs.
- 31. » Si le prétendu reçoit de son plein gré la main d'une fille, cn faisant aux parens et à la jeunc fille des présens selon ses facultés, ce mariage est dit celui des mauvais Génies.
- 32. » L'union d'une jeune fille et d'un jeune homme résultant d'un vœu mutuel, est dite le mariage des Musiciens célestes; née du désir, elle a pour but les plaisirs de l'amour.
  - 33. » Quand on enlève par force, de la maison pater-

nelle, une jeune fille qui crie au secours et qui pleure, après avoir tué ou blessé ceux qui veulent s'opposer à cette violence, et fait brèche aux murs, ce mode est dit celui des Géans.

- 34. » Lorsqu'un amant s'introduit secrètement auprès d'une femme endormie, ou enivrée par une liqueur spiritueuse, ou dont la raison est égarée, cet exécrable mariage, appelé mode des Vampires, est le huitième et le plus vil.
- 35. » Il est à propos que le don d'une fille en mariage soit précédé de libations d'eau pour la classe sacerdotale, mais dans les autres classes la cérémonie a lieu suivant le désir de chacun.
- 36. » Apprenez maintenant, ô Brâhmanes, par l'exposé complet que je vais vous en faire, les qualités particulières assignées par Manou à chacun de ces mariages.
- 37. » Le fils né d'une femme mariée suivant le mode de Brahmá, s'il se livre à la pratique des œuvres pies, délivre du péché dix de ses ancêtres, dix de ses descendans, et lui-même le vingt-unième.
- 38. » Celui qui doit le jour à une femme mariée selon le mode Divin, sauve sept personnes de sa faniille dans la ligne ascendante et dans la ligne descendante; celui qui est né d'un mariage selon le mode des Saints, en sauve trois, et celui qui provient de l'union conjugale célébrée d'après le mode des Créateurs, en rachète six.
- 39. » Des quatre premiers mariages, en suivant l'ordre, à commencer par le mode de Brahmâ, naissent des

enfans brillans de l'éclat de la science divine, estimés des

- 40. » Doués d'un extérieur agréable et de la qualité de bonté, opulens, illustres, jouissant de tous les plaisirs, exacts à remplir leurs devoirs, et qui vivent cent années.
- 41. » Mais par les *quatre* autres mauvais mariages qui restent, sont produits des fils eruels, menteurs, ayant en horreur la Sainte Écriture et les devoirs qu'elle preserit.
- 42. » Des mariages irréprochables naît une postérité irréprochable; des mariages répréhensibles, une postérité méprisable : on doit done éviter les mariages dignes du mépris.
- 43. » La cérémonie de l'union des mains 'est enjointe lorsque les femmes sont de la même classes que leurs maris; quand elles appartiennent à une autre classe, voici la règle qu'il faut suivre dans la cérémonie du mariage.
- 44. » Une fille de la elasse militaire qui se marie avec un Brâhmane doit tenir une flèche, à laquelle son mari doit en même temps porter la main; une fille de la classe commerçante, si elle épouse un Brâhmane ou un Kchatrýra, doit tenir un aiguillon; une fille Soddrâ, le bord d'un manteau, lorsqu'elle s'unit à un homme de l'une des trois classes supérieures.
- 45. » Que le mari s'approche de sa femme dans la saison favorable à l'enfantement, annoncée par l'écoule-

<sup>&#</sup>x27; L'union des mains des deux à cause de cela *Pânigraha* (union époux est une partie essentielle de des mains).

la cérémonie du mariage, appelé

ment sanguin, et lui soit toujours fidèlement attaché; méme dans tout autre temps, à l'exception des jours lunaires défendus', il peut venir à elle avec amour, séduit par l'attrait de la volupté.

- 46. » Seize jours et seize nuits, chaque mois, à partir du moment où le sang se montre, avec quatre jours distincts interdits par les gens de bien, forment ce qu'on appelle la saison naturelle des femmes.
- 47. » De ces seize nuits, les quatre premières sont défendues , ainsi que la onzième et la treizième; les dix autres nuits sont approuvées.
- 48. » Les nuits paires, parmi ces dix dernières, sont favorables à la procréation des fils, et les nuits impaires à celle des filles; en conséquence, celui qui désire un fils doit s'approcher de sa femme dans la saison favorable et pendant les nuits paires.
- 49. » Toutefois, un enfant mâle est engendré si la semence de l'homme est en plus grande quantité; lorsque le contraire a lieu, c'est une fille: une égale coopération produit un eunuque, ou un garçon et une fille; en cas de faiblesse ou d'épuisement, il y a stérilité.
- 50. » Celui qui, pendant les nuits interdites, et pendant huit autres, s'abstient du commerce conjugal, est aussi chaste qu'un novice, quel que soit l'ordre dans lequel il se trouve, celui de maitre de maison, ou celui d'anachorète.
  - 51. » Un père qui connaît la loi ne doit pas recevoir

<sup>4</sup> Voyez Liv. IV, st. 128. 
4 Voyez Liv. IV, st. 40.

la moindre gratification en mariant sa fille; car l'homme qui, par cupidité, accepte une *semblable* gratification, est considéré comme ayant vendu son enfant.

- 52. » Lorsque des parens, par égarement d'esprit, se mettent en possession des biens d'une femme, de ses voitures, ou de ses vêtemens, ces méchans descendent au séjour infernal.
- 53. » Quelques hommes instruits disent que le présent d'un evache et d'un taureau fait par le prétendu dans le mariage suivant le mode des Saints, est une gratification donnée au père; mais c'est à tort : toute gratification, faible ou considérable, reçue par un père en mariant sa fille, constitue une vente.
- 54. » Lorsque les parens ne prennent pas pour eux les présens qui sont destinés à la jeune fille, ce n'est pas une vente, c'est purement une galanterie faite à la jeune épouse, et un témoignage d'affection.
- 55. » Les femmes mariées doivent être comblées d'égards et de présens par leurs pères, leurs frères, leurs maris, et les frères de leurs maris, lorsque ceux-ci désirent une grande prospérité.
- 56. » Partout où les femmes sont honorées, les Divinités sont satisfaites; mais lorsqu'on ne les honore pas, tous les actes pieux sont stériles.
- 57. » Toute famille où les femmes vivent dans l'affliction ne tarde pas à s'éteindre; mais lorsqu'elles ne sont pas malheureuses, la famille s'augmente et prospère en toutes circonstances.

- 58. » Les maisons maudites par les femmes d'une famille, auxquelles on n'a pas rendu les hommages qui leur sont dus, se détruisent entièrement, comme si elles étaient anéanties par un sacrifice magique.
- 59. » C'est pourquoi les hommes qui ont le désir des richesses doivent avoir des égards pour les femmes de leur famille, et leur donner des parures, des vêtemens et des mets recherchés, lors des fêtes et des cérémonies solennelles.
- 60. » Dans toute famille où le mari se plaît avec sa femme, et la femme avec son mari, le bonheur est assuré pour jamais.
- 61. » Certes, si une femme n'est pas parée d'une manière brillante, elle ne fera pas naître la joie dans le œur de son époux; et si le mari n'éprouve pas de joie, le mariage demeurera stérile.
- 62. » Lorsqu'une femme brille par sa parure, toute sa famille resplendit également; mais si elle ne brille pas, la famille ne jouit d'aucun éclat.
- 63. » En contractant des mariages répréhensibles, en omettant les cérémonies prescrites, en négligeant l'étude de la Sainte Écriture, en manquant de respect aux Brâhmanes, les familles tombent dans l'avilissement;
- 64. » En exerçant les arts, comme la peinture, en se livrant à des trafics, comme l'usure, en procréant des enfans seulement avec des femmes Soûdrås, en faisant commerce de vaches, de chevaux, de voitures, en labourant la terre, en servant un Roi,

- 65. » En sacrifiant pour ceux qui n'ont pas le droit d'offrir des sacrifices et en niant la récompense future des bonnes actions, les families qui abandonnent l'étude des Livres saints se détruisent promptement;
- 66. » Mais, au contraire, celles qui possèdent les avantages que procure l'étude des Livres sacrés, quoiqu'elles aient peu de bien, sont comptées au nombre des familles honorables, et acquièrent une grande renommée.
- 67. » Que le maître de maison fasse avec le feu nuptial, suivant la règle preserite, les offrandes domestiques du soir et du matin, et celles des einq grandes oblations qui doivent être accomplies avec ce feu, et la euisson journalière des alimens.
- 68. » Le chef de famille a cinq places ou ustensiles qui peuvent causer la mort des petits animaux\*, savoir: l'âtre, la pierre à moudre, le balai, le mortier et le pilon, la cruche à l'eau; en les employant il est lié par le péché;
- 69. » Mais pour l'expiation des fautes involontaires qui résultent de l'emploi de ces objets mentionnés dans l'ordre, cinq grandes offirandes (Mahá-Yadjnas), que doivent accomplir chaque jour les maîtres de maison, ont été instituées par les Maharchis.
- 70. » Dans l'action de réciter, de lire et d'enseigner la Sainte Écriture, consiste l'adoration du Véda; la libation d'eau ° est l'offrande aux Manes (Pitris); le beurre li-

Littéralement, cinq instrumens de meurtre.
 La libation d'eau n'est pas la

seule chose qu'on offre aux Mânes. Voyez plus loin, st. 82.

quide répandu dans le feu est l'Offrande aux Divinités; le riz, ou tout autre aliment donné aux créatures vivantes, est l'Offrande aux Esprits; l'accomplissement des devoirs hospitaliers est l'Offrande aux hommes.

- 71. » Celui qui ne néglige pas ces cinq grandes oblations, autant qu'il est en son pouvoir, n'est pas souillé par les péchés que cause l'emploi des ustensiles meurtriers, même en demeurant toujours dans sa maison;
- 72. » Mais quiconque n'a pas d'égards pour cinq sortes de personnes, savoir : les Dieux, les hôtes, les personnes dont il doit avoir soin, les Mânes, et lui-même, bien qu'il respire, ne vit pas.
- 73. » On a aussi appelé les cinq oblations : adoration sans offrande (Ahouta), offrande (Houta), offrande excellente (Prahouta), offrande divine (Brâhmya-houta), bon repas (Prâsita).
- 74. » L'adoration sans offrande est la récitation et la lecture de la Sainte Écriture; l'Offrande est l'action de jeter du beurre clarifié dans le feu, l'Offrande excellente est la nourriture donnée aux Esprits, l'Offrande diviue est le respect à l'égard des Brâhmanes, et le bon repas est l'eau ou le riz présenté aux Mânes.
- 75. » Que le maître de maison soit toujours exact à lire l'Écriture Sainte, et à faire l'offrande aux Dieux; car s'il accomplit cette offrande avec exactitude, il soutient ce monde avec les êtres mobiles et immobiles qu'il renferme.

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, chose bien mangée.

- 76. » L'offrande de beurre clarifié, jetée dans le feu de la manière convenable, s'élève vers le soleil en vapeur; du soleil elle descend en pluie; de la pluie naissent les végétaux aliunentaires; de ces végétaux les créatures tirent leur subsistance.
- 77. » De même que tous les êtres animés ne vivent que par le secours de l'air, de même tous les autres ordres ne vivent que par le secours du maître de maison.
- 78. » Par la raison que les hommes des trois autres ordres sont tous les jours soutenus par le maître de maison, au noyen des saints dogmes et des alimens qu'ils reçoivent de lui, pour cela l'ordre du chef de famille est le plus émiuent.
- 79. » En conséquence, que celui qui désire jouir dans le ciel d'une félicité inaltérable, et être toujours heureux ici-bas, remplisse avec le plus grand soin les devoirs de son ordre; les hommes qui n'ont pas d'empire sur leurs sens ne sont pas capables de remplir ces devoirs.
- 80. » Les Saints, les Mânes, les Dieux, les Esprits et les hôtes, demandent aux chefs de famille les oblations prescrites; l'homme qui connaît son devoir doit les satisfaire.
- 81. » Qu'il honore les Saints en récitant la Sainte Écriture; les Dieux, par des oblations au feu suivant la loi; les Mânes, par des services funèbres (Srádadha); les hommes, en leur présentant de la nourriture; les Esprits, en donuant des alimens aux êtres animés.
  - 82. » Qu'il fasse tons les jours une offrande (Sråddha)

avec du riz ou d'autre grain, ou avec de l'eau, ou bien avec du lait, des racines et des fruits, afin d'attirer sur lui la bienveillance des Mânes.

83. » Il peut convier un Brâhmane à celle des cinq oblations qui est en l'honneur des Mânes, mais il n'en doit admettre aucun à celle qui est adressée à tous les Dieux.

84. » Après avoir préparé la nourriture destinée à être ofte à tous les Dieux, que le Dwidja fasse tous les jours, dans le feu domestique, l'oblation (Homa) aux Divinités suivantes, avec les cérémonies d'usage:

85. » D'abord, à Agni <sup>1</sup> et à Soma <sup>2</sup> séparément, puis aux deux ensemble, ensuite aux Dieux assemblés (Viswas-Dévas) <sup>3</sup> et à Dhanwantari; <sup>4</sup>

86. » A Couhoû <sup>5</sup>, à Auoumati <sup>6</sup>, au Seigneur des créatures (Pradjâpati) <sup>7</sup>, à Dyâvâ et à Prithivî <sup>8</sup>, et enfin au feu du bon saerifice.

87. » Après avoir ainsi fait l'offrande de beurre et de

 Agoi, Dien du feu, régent de l'un des huit points cardinaux, du sud-est.

Soma, on Tchandra, Dieu qui préside à la lune (Lunus).

<sup>3</sup> Viswas - Dévas, Dieux d'une classe particulière, et dont on compte dix; leurs noms sont : Vasou, Satya, Cratou, Dakcha, Câla, Câma, Dhriti, Courou, Pourourava et Madrava, (Wilson.)

4 Dhanwantari, Dieu de la médecine, sorti de la mer en même temps que l'ambroisie (Amrita). <sup>5</sup> Conhoû, Déesse qui préside au jour d'après la nouvelle lune. <sup>6</sup> Anoumati, Déesse du jour qui suit la pleine lune.

<sup>7</sup> Le nom de Pradjâpati convient à plusieurs Divinités on Saints personnages, C'est peut-être de Virâdi qu'il est ici question.

Dyàvâ est la Déesse du ciel, et Prithivî celle de la terre. — Chacune des oblations qui précèdent doit être accompagnée de Pexclamation Swâhâ; ainsi: Swâhâ à Agni, Swâhâ à Soma, etc. riz dans un profond recueillement, qu'il aille vers chacune des quatre régions célestes, en marchant de l'est vers le sud, et ainsi de suite, et qu'il adresse l'oblation (Bali) à Indra ', Yama ', Varouna ' et Couvéra <sup>4</sup>, ainsi qu'aux Génies qui forment leur suite, <sup>5</sup>

88. » Qu'il jette du riz cuit à sa porte, en disant :

' Indra, chef des Dévas, et roi du cicl (Swarga), est régent de l'un des huit points cardinaux, de l'est. Il a pour arme l'arc-en-ciel. et son corps est couvert de mille yeux qui sont les étoiles. Son règne finit au bout de l'un des quatorze Manwantaras (périodes de Manous) qui composent nn Calpa, ou jour de Brahmâ. Alors l'Indra régnant est remplacé par celui qui, parmi les Dieux, les Asouras ou les hommes, a le plus mérité cet honneur. Il pourrait même. avant le terme fixé, être dépossédé par un Saint, ayant accompli des austérités qui le rendraient digne da trône d'Indra. Cette erainte l'oecupe souvent, et anssitôt qu'un saint personnage se livre à de pieuses mortifications capables de l'inquiéter, il lui envoie une sédnisante nymphe (Apsarà) pour tâcher de le faire succomber, et de lni enlever ainsi tout le fruit de ses austérités. Voyez l'histoire de Kandou, traduite par M. Chézy (Journal Asiatique, vol. I), l'épisode de Sacountalâ, extrait du Mahâbhârata, et celni de Viswâmitra dans le Râmâyana (Lib. I, cap. LXIII et LXIV ).

 Yama est le juge des morts, et le régent dn midi. Souverain de l'enfer, il récompense on punit les mortels suivant leurs œuvres; il envoie les bons an ciel, et les méchans dans les diférentes régions infernales.

<sup>3</sup> Varouna, Dieu des eanx, préside à l'onest. Il est aussi considéré comme le punisseur des méchans; il les retient au fond de ses abîmes, et les entoure de liens formés de serpens.

<sup>4</sup> Le texte porte Indou, et le commentaire Soma. Ces deux nons désignent ordinairement Tchandra, Dieu de la lune; mais il est évident qu'il s'agit ici du régent du nord, Convéra, nommé anssi Soma et Indou. Couvéra est le Dieu des richesses.

5 Ces oblations doivent se faire du côté de l'est pour Indra, régent de l'est, et pour les Génies de sa suite; da sud, pour Yama, régent du midi; du côté de l'ouest pour Varouna, et du côté da nord pour Couvéra. La formule est : « Adoration (Namah) à Indra. » (Commentaire.) « Adoration aux Vents (Marouts)»; dans l'eau, en disant: « Adoration aux Divinités des ondes»; sur son pilon et son mortier, en disant: « Adoration aux Divinités des forêts. »

89, » Qu'il rende le même hommage à Srî \*, du côté du nord-est, auprès de son oreiller; à Bhadracâlî \*, vers le sud-ouest, au pied de son lit; à Brahmâ et à Vâstospati \*, au milieu de sa demeure.

90. » Qu'il jette en l'air son offrande aux Dieux assemblés (Viswas); qu'il la fasse de jour aux Esprits qui marchent le jour, et pendant la nuit, à ceux qui marchent la nuit.

91. » Dans l'étage supérieur de son habitation, ou derrière lui, qu'il fasse une oblation pour la prospérité de tous les êtres, et qu'il offre tout le reste aux Mânes, la face tournée vers le midi.

92. » Il doit verser à terre peu à peu la part de nourriture destinée aux chiens, aux hommes dégradés, aux nourrisseurs de chiens, à ceux qui sont attaqués de l'éléphantiasis ou de la consomption pulmonaire, aux corneilles et aux vers.

93. » Le Brâhmane qui honore ainsi constamment tous

' Ces Divinités résident dans les arbres. Voyez le quatrième acte du drame de Sacountalâ, traduit par M. Chézy, page 124 de l'édition in-8°.

<sup>3</sup> Srî ou Lakchmî, Déesse de l'abondance et de la prospérité, est, dans la Mythologie, l'épouse du dieu Vichnou. Son nom de Srí a paru avoir quelque analogie avec celui de Cérès.

<sup>3</sup> Bhadracâlî, une des formes de la déesse Dourgâ ( Wilson).
<sup>4</sup> Vâstospati paraît être un Dieu

4 Vâstospati paraît être un Dieu domestique. Suivant M. Wilson, Vâstospati est un nom d'Indra. les êtres, parvient au séjour suprême, sous une forme resplendissante, par un chemin direct.

- 94. » Après avoir accompli de cette manière l'acte des oblations, qu'il offre des alimens à son hôte avant tout autre, et fasse l'aumône au novice mendiant, suivant la règle, en lui donnant une portion de riz équivalente à une bouchée.
- 95. » Quelle que soit la récompense obtenue par un élève pour l'œuvre méritoire d'avoir donné une vache à son père spirituel, suivant la loi, le Dwidja maître de maison obtient la même récompense pour avoir donné une portion de riz au novice mendiant.
- 96. » Lorsqu'il n'a que peu de riz préparé, qu'il en donne seulement une portion après l'avoir assaisonnée, ou bien qu'il donne un vase d'eau garni de fleurs et de fruits à un Brâhmane qui connaît le véritable sens des Livres saints, après l'avoir honoré suivant la règle.
- 97. » Les offrandes faites aux Dieux et aux Mânes par les hommes ignorans ne produisent aucun fruit, lorsque, dans leur égarement, ils en donnent une partie à des Brâhmanes privés de l'éclat que communique l'étude de la Sainte Écriture, et qui sont comparables à des cendres.
- 98. » Mais l'oblation versée dans la bouche 'd'un Brâhmane resplendissant de savoir divin et de dévotion austère, doit tirer celui qui l'a faite de la situation la plus difficile, et le décharger d'une grande faute.

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, dans le feu de la bouche.

99. » Lorsqu'un hôte se présente, que le maître de maison, avec les formes prescrites, lui offre un siége, de l'eau pour se laver les pieds, et de la nourriture qu'il a assaisonnée de son mieux.

100. » Lors même qu'un maître de maison ne vit que de grain glané, et fait des oblations aux cinq feux \*, le Brâhmane qui ne reçoit pas dans la demeure de cet homme les honueurs de l'hospitalité, attire à lui le mérite de toutes ses œuvres pies.

101. » De l'herbe, la terre pour se reposer, de l'eau pour se laver les pieds, de douces paroles, voilà ce qui ne manque jamais dans la maison des gens de bien.

102. » Un Brâhmane qui repose une seule nuit sous le toit hospitalier, est appelé hôte (Atithi), parce qu'il ne séjourne pas même pendant la durée d'un jour lunaire (Tithi).

103. » Que le chef de famille ne considère pas comme un hôte le Bràhmane qui demeure dans le même village que lui, ou celui qui vient par passe-temps lui rendre visite dans la maison où demeure son épouse, et où ses feux sont allumés.

104. » Les maîtres de maison assez dépourvus de sens pour aller prendre part au repas d'un autre, en punition

'Ces cinq feux sont le Gârhapatya, le Dakchina, l'Âhavanîya (voyez ci-dessus, Liv. II, st. 251), l'Avasathya, et le Sabhya. Le sens exact de ces deux derniers mots n'est pas bien connu. (Voyez Wilson, Mâlatí and Mâdhava, p. 7.) Le Sabhya, suivant le commentateur, est le feu qu'on apporte pour se réchauffer quand il fait froid. de cette conduite sont réduits, après leur mort, à la condition de bestiaux, de ceux qui leur ont donné des alimens.

105.» Un maître de maison ne doit pas, le soir, refuser l'hospitalité à celui que le coucher du soleil lui amène, parce qu'il n'a pas le temps de gagner sa demeure; que cet hôte arrive à temps ou trop tard ', il ne doit pas séjourner dans la maison sans y manger.

106. » Que le chef de famille ne mange lui-même aucun mets sans en donner à son hôte : honoere celui qu'on reçoit, c'est le moyen d'obtenir des riellesses, de la gloire, une longue existence, et le Paradis (Swarga).

107. » Selon qu'il reçoit des supérieurs, des inférieurs ou des égaux, il faut que le siége, la place et le lit qu'il leur offre, que les civilités qu'il leur fait au moment de leur départ, que son attention à les servir, soient proportionnés à leur rang.

108. » Lorsque l'oblation à tous les Dieux est terminée, ainsi que les autres offrandes, s'il survient un nouvel hôte, le maître de la maison doit faire de son mieux pour lui donuer des alimens, mais ne pas recomnencer l'offrande (Bali).

10g. » Qu'un Bràhmane ne proclame pas sa famille et son lignage pour être admis à un repas, car celui qui les fait connaître pour ce motif est nonmé par les Sages mangeur de choses vonies.

' C'est-à-dire avant ou après l'oblation et le repas du soir. (Commentaire.)

- 110. » Un homme de la classe royale n'est pas considéré comme un liôte dans la maison d'un Brâhmane, non plus qu'un Vaisya, un Soùdra, un ami de ce Brâhmane, un de ses parens paternels, et son directeur.
- 111. » Mais si un Kchatriya arrive dans la maison d'un Bràlmane en qualité d'hôte, ce Bràhmane peut aussi lui donner à manger, lorsque les Bràhmanes mentionnés sont rassasiés;
- 112. » Et même lorsqu'un Vaisya et un Soûdra sont entrés dans sa demeure en manière d'hôtes, qu'il les fasse manger avec ses domestiques, en leur témoignant de la bienveillance.
- 113. » Quant à ses amis et aux autres personnes qui viennent par affection lui rendre visite, qu'il leur fasse prendre part au repas destiné à sa femme et à lui-même, après avoir de son mieux préparé les mets.
- 114. » Qu'il serve de la nourriture sans hésiter, avant d'en offirir à ses hôtes, aux femmes nouvellement mariées, aux jeunes filles, aux malades et aux femmes enceintes.
- 115. » L'insensé qui mange le premier sans avoir rien offert aux personnes mentionnées, ne sait pas, en prenant sa nourriture, qu'il servira lui-même de pâture aux chiens et aux vautours.
- 116. » Mais lorsque les Brâhmanes ses hôtes, ses parens et ses domestiques, sont rassasiés, que le maître de maison et sa femme mangent ce qui reste du repas.
- 117. » Après avoir honoré les Dieux, les Saints, les hommes, les Mânes et les Divinités domestiques, que

le maître de maison se nourrisse avec le reste des offrandes.

118. » Il ne se repaît que de péché, celui qui fait cuire pour lui seul; en effet, le repas fait avec les reliefs de l'oblation est appelé la nourriture des gens de bien.

119. » Un roi, un prêtre célébrant, un Brâhmane dont le noviciat est entièrement terminé, un directeur, un beau-fils, un beau-père et un onele maternel, doivent être gratifiés de nouveau d'un madhouparea ' au bout d'une année, lorsqu'ils viennent visiter le maître de maison.

120. » Un roi et un Bråhmane présens à la célébration du sacrifice, doivent être gratifiés d'un madhouparca, mais non lorsque l'oblation est achevée, telle est la règle; les autres, au contraire, doivent recevoir le madhouvarca, lors même qu'ils n'arrivent pas au moment de l'oblation.

121. » A la fin du jour, le riz étant préparé, que l'épouse fasse une offraude sans réciter de formule sacrée, excepté mentalement; car l'oblation adressée aux Dieux assemblés est preserite pour le soir et pour le matin, ainsi que les autres oblations.

122. » De mois en mois, le jour de la nouvelle lune, le Brâlmane qui entretient un feu, après avoir adressé aux Mânes l'offrande des gâteaux (pindas), doit faire le Srâddha \* (repas funèbre), appelé Pindânwâhârya (après offrande).

<sup>&#</sup>x27;Le madhouparca est un présent de miel, de lait caillé et de fruits.

'Le mot Srâddha a un sens assez étendu, et s'applique à diverses sortes de cérémonies en

123. » Les Sages ont appelé Pindánwáhárya ¹ le festin (Sráddha) mensuel en l'honneur des Mánes, parce qu'il a lieu après l'offrande des pindas ou gáteaux de riz, et il faut avoir grand soin de le composer de viandes approuvées par la loi.

124. » Je vous ferai connaître exactement quels sont les Bráhmanes que l'on doit inviter à ce repas ou en exclure, quel doit être leur nombre, et quels mets il faut leur offiri.

125. » Au Sråddha des Dieux que le maître de maison reçoive deux Bråhmanes, et trois à celui qui a lieu pour son père, son aieul paternel et son bisaieul paternel, on bien un seulement à chaeune de ces deux cérémonies ; quelque riche qu'il soit, il ne doit pas ehereher à recevoir grande compagnie.

126. »Les cinq avantages suivans : l'honorable acencil fait aux Brâhmanes, le lieu et le temps favorables, la pureté, la faveur de recevoir des Brâhmanes, sont dé-

l'honneur des Dieux et des Mânes. Le bat du Sirádha, accompis pour un parent récemment décedié, est de de faire parcenir son îme au sijour céleste, et de l'y défiéer en quelque sorte parmi les Mânes. Sans cela, suitant la crypane de Indiens, cette âme continuerait à rôder icl-bas parmi les maursis espriss. D'autres Sirádhas, comme celui de la nouvelle lune, sont faits en l'honneur de plusieurs Ancètres, et des Mânes en général, et ils ont pour objet d'assurer leur fébité dans fautre monde.

L'offrande quotidienne, qui fait partie des cinq grandes oblations, est aussi un Srâddha, nonmé Nitya, évet-k-dire constant, parce qu'on doit le faire tous les jours, Voyez le Mémoire de M. Colebrooke sur les cérémonies religieuses des Indiens, daus le septième volume des Recherches Asiatianes.

'Le mot *Pindânwâhârya* se compose de *pinda*, gâteau, *anou*, après, et *âhârya*, devant être mangé. truits par une assemblée trop nombreuse; en conséquence il ne doit pas désirer une nombreuse assemblée.

- 127. » La cérémonie en mémoire des morts est appelée service des Mânes; cette cérémonie, prescrite par la loi, procure sans cesse toute espèce de prospérité à celui qui la célèbre exactement le jour de la nouvelle lune.
- 128. » C'est à un Brâhmane versé dans la Sainte Écriture que les oblations aux Dieux et aux Mânes doivent être données par eeux qui les adressent; en effet, ce que l'on donne à cet homme vénérable produit des fruits excellens.
- 129. » Quand même on n'invite qu'un seul Brâhmane instruit à l'oblation aux Dieux et à celle aux Mânes, on obtient une belle récompense, mais non en nourrissant une multitude de gens qui ne connaissent pas les Livres saints.
- 130. » Que eclui qui fait la cérémonie s'enquière d'un Brâhmane parvenu au terne de la lecture du Véda, en remontant jusqu'à un degré éloigné énant l'examen de la pureté de sa famille; un tel homme est digne de partager les oblations aux Dieux et aux Mânes, c'est un véritable hôte.
- 131. » Dans un Sràddha où un million d'hommes étrangers à l'étude des Livres sacrés recevraient de la nourriture, la présence d'un seul homme connaissant la Sainte Écriture, et satisfait de ce qui lui serait offert, aurait plus de mérite, d'après la loi.
  - 132. » C'est à un Brâlmane distingué par son savoir

qu'il faut donner la nourriture consacrée aux Dieux et aux Mânes; en effet, des mains souillées de sang ne peuvent pas se purifier avec du sang.

133. » Autant de bouehées l'homme dépourvu de toute connaissance sacrée avale, pendant une oblation aux Dieux et aux Mânes, autant celui qui fait la cérémonie avalera, dans l'autre monde, de boules de fer brûlantes, armées de pointes aigués.

134. » Quelques Brâlimanes se consaerent spécialement à la science saerée, d'autres aux austérités, d'autres aux pratiques austères et à l'étude des saints Livres, d'autres à l'accomplissement des aetes religieux;

135. » Les oblations aux M\u00e4nes doivent être pr\u00e9sent\u00e9es avec empressement aux Br\u00e4hmanes vou\u00e9s \u00e4 la seienee sacr\u00e9c; les oblations aux Dieux peuvent \u00e4tre offertes, avec les c\u00e9r\u00e9monies d'usage, aux quatre ordres de Br\u00e4hmanes mentionn\u00e9s.

136. » Il peut se faire qu'un fils ayant pour père un homme étranger à l'étude des dogmes saerés, soit luimême parvenu au terne de la lecture des Livres saints, ou bien qu'un fils qui n'a pas lu le Véda ait un père très versé dans les Livres sacrés :

137. » De ces deux personnages on doit reconnaître comme le supérieur celui dont le père a étudié le Véda; mais pour rendre honnage à la Sainte Écriture, il faut recevoir l'autre avec honneur.

Cela veut dire que ce n'est pas la faute d'avoir offert de la nouren donnant de nouveau à manger riture à un homme étranger à la à un ignorant, qu'on peut effacer doctrine sacrée. (Commentaire.)

- 138. » On ne doit pas admettre un ami au repas funèbre (Sràddha); c'est par d'autres présens qu'il faut se concilier son affection : le Bràhmane que l'on ne considère ni comme un ami, ni comme un ennemi, peut seul être convié à prendre part au Sràddha.
- 139. » Celui dont les repas funèbres et les offrandes aux Dieux ont pour principal motif l'amitié, ne retire aucun fruit, dans l'autre monde, de ses festins funèbres et de ses offrandes.
- 140. » L'homme qui, par ignorance, contracte des liaisons au moyen du repas funèbre, est exclu du séjour céleste, comme voué au Sråddha par intérét seulement, et comme le plus vil des Dwidjas.
- 141. » Une telle offrande, qui ne consiste que dans un festin offert à de nombreux convives, a été appelée diabolique (Paisâtchi) par les Sages; elle est confinée dans ce bas-monde ' comme une vache aveugle dans son étable.
- 142. » De même que le laboureur qui sême du grain dans un terrain stérile ne récolte rien, de même celui qui donne l'offrande de beurre liquide à un Brâhmane ignorant n'en retire aucun avantage.
- 143. » Mais ce que l'on donne, conformément à la loi, à un homme imbu de la science sacrée, produit des fruits également recueillis, dans ce monde et dans l'autre, par ceux qui offrent et par ceux qui reçoivent.
  - 144. » S'il ne se trouve à proximité aucun Brâhmane
  - \* Elle n'est d'aucun avantage pour l'autre monde. (Commentaire.)

instruit, on peut, à sa volonté, inviter au repas funèbre un ami, mais jamais un ennemi, lors même qu'il connaît les saints dogmes; car l'oblation mangée par un ennemi n'est d'aucun avantage pour l'autre monde.

- 145. » On doit avoir grand soin de convier au repas funêbre un Brâhmane ayant lu toute la Sainte Écriture, et possédant spécialement le Rig-Véda, un Brâhmane très versé dans le Yadjour-Véda, et connaissant toutes les branches des Livres saints, ou bien un Brâhmane ayant terminé la lecture des Livres sacrés, mais possédant particulièrement le Sáma-Véda.
- 146. » Il suffit qu'un de ces trois personnages prenne part à un repas funèbre, après avoir reçu un accueil honorable, pour que les ancêtres de celui qui fait la cérémonie, jusqu'au septième individu, éprouvent une satisfaction inaltérable.
- 147. » Telle est la principale condition lorsqu'on adresse des offrandes aux Dieux et aux M\u00e4nes; mais, au d\u00e9faut de la premi\u00e9re, il faut conn\u00e4tre une autre condition secondaire, toujours observ\u00e9e par les gens de bien:
- 148. » Que celui qui fait un Sr\u00e4dha, au d\u00e4faut de Br\u00e4hmanes instruits, invite au repas son grand-p\u00e4re maternel, son oncle maternel, le fils de sa sœur, le p\u00e4re de sa femme, son maitre spirituel, le fils de sa fille, le mari de cette fille, son cousin maternel ou paternel, son chapelain, ou le pr\u00e4re qui fait ses sacrifices.
- 149. » Celui qui connaît la loi ne doit pas examiner trop scrupuleusement le lignage d'un Brâhmane pour

l'admettre à la cérémonic en l'honneur des Dieux; mais pour celle des Mànes, il doit apporter le plus grand soin à l'enquête.

- 150. » Les Brâhmanes qui ont commis des vols, ou qui se sont rendus coupables de grands crimes, ceux qui sont eunques, ceux qui professent l'athéisme, ont été déclarés par Manou indignes d'avoir part aux offrandes faites en l'houneur des Dieux et des Mânes.
- 151. » Un novice qui a négligé l'étude de la Sainte Écriture, un homme né sans prépuce, un joueur, et les gens qui sacrifient pour tout le monde, ne méritent pas d'être admis au repas funèbre.
- 152. » Les médecins, les prêtres qui montrent des idoles, les marchands de viande, et ceux qui vivent d'un trafic, doivent être exclus de toute cérémonie consacrée aux Dieux et aux Mânes.
- 153. » Un valet au service d'une ville ou d'un roi, un homme ayant une maladie des ongles ou les dents noires, un élève qui résiste aux ordres de son directeur, un Brâlmane qui a abandonné le feu sacré, un usurier,
- 154. » Un phthisique, un nourrisseur de bestiaux, un jeune frère marié avant son aîné ', un Brâhmane qui néglige les cinq oblations, un ennemi des Brâhmanes, un frère aîné qui ne s'est pas marié avant son jeune frère, un homme qui vit aux dépens de ses parens,
- 155. » Un danseur de profession, un novice ou un dévot ascétique violateur du vœu de chasteté, le mari

<sup>1</sup> Voyez plus loin, st. 171 et 172.

d'une femme de la classe servile en premières noces, le fils d'une femme remariée, un homme borgne, un mari dans la maison duquel est un amant,

- 156. » Un maître qui enseigne la Sainte Écriture pour un salaire, et un élève qui reçoit les leçons d'un homme salarié, l'élève d'un Soûdra, et le Soûdra précepteur, un homme outrageux en paroles, le fils né d'une femme adultère, pendant la vie ou après la mort du mari,
- 157. » Un jeune homme qui abandonne sans raison son pèrc, sa mère, ou son directeur, celui qui a étudié les saints Livres avec des gens dégradés, ou qui a contracté des alliances avec eux,
- 158. » Un incendiaire, un empoisonneur, un homme qui mange la nourriture offerte par un adultérin, un marcliand de soma ', un marin, un poète panégyriste, un fabricant d'huile, un faux témoin,
- 159. » Un fils qui a des contestations avec son père, un homme qui fait jouer pour lui, un buvcur de liqueurs enivrantes, un homme attaqué d'éléphantiasis, un individu mal famé, un hypocrite, un marchaud de sucs végétaux,
- 160. » Un fabricant d'arcs et de slèches, le mari d'une jeune fille mariée avant sa propre sœur aînée, un homme qui cherche à nuire à son ami, le maître d'une maison de jeu, un père qui a son sils pour précepteur,
- ' Soma, plante consacrée à la dans certains sacrifices, est aussi lune; ç'est l'asclépiade acide. Le désigné sous le nom de soma. jus qu'on en extrait, et qu'on boit



- 161. » Un épileptique, un homme affligé d'une inflammation des glandes du cou, un lépreux, un méchant, un fou, un aveugle, et enfin, un contempteur des Védas, doivent tous être exclus.
- 162. » Un homme qui dresse des éléphans, des taureaux, des chevaux ou des chameaux, un astrologue de profession, un nourrisseur d'oiseaux, un maître d'armes,
- 163. » Un homme qui donne à des eaux courantes une autre direction, celui qui se plaît à en arrêter le cours, un ouvrier qui construit des maisons, un messager, un planteur d'arbres saldarié,
- 164. » Un nourrisseur de chiens dressés pour l'amusement, un fauconnier, un séducteur de jeunes filles, un homme cruel, un Brâhmane qui mène la vie d'un Soûdra, un prêtre qui ne sacrifie qu'aux Divinités inférieures,
- 165. » Un homme qui ne se conforme pas aux bonnes coutumes, celui qui remplit ses devoirs avec négligence, celui qui importune par ses demandes, un laboureur, un homme qui a les jambes enflées, uu homme méprisé des gens de bien,
- 166. » Un berger, un gardien de buffles, l'époux d'une femme mariée pour la seconde fois, et un porteur de corps morts salarié, doivent être évités avec grand soin.
- 167. » Que ces honmes dont la conduite est répréhensible, ou qui doivent leurs infirmités ou leurs maladies à des fautes commises dans une naissance précédente, qui sont indignes d'être reçus dans une assemblée honrable, et les derniers de la classe sacerdotale, soient

exclus des deux cérémonies par tout judicieux Brâlimane.

- 168. » Un Bràhmane qui n'a pas étudié la Sainte Écriture s'éteint comme un feu d'herbe sèche; l'offrande ne doit pas lui être donnée, car on ne verse pas dans la cendre le beurre clarifié.
- 169. » Je vais vous déclarer sans rien omettre quel fruit le donateur retire, dans l'autre vie, d'une offrande donuée pendant la cérémonie des Dieux ou pendant celle des Mânes, à des gens qui ne méritent pas d'être admis dans une réunion d'hommes vertueux :
- 170. » La nourriture mangée par les Dwidjas qui ont enfreint les règles, comme un jeune frère marié avant son aîné, et par les autres individus inadmissibles, est savourée par les Géans (Râkchasas), et non par les Dieux et les Mânes.
- 171. » Celui qui prend une épouse et allume le feu nuptial, lorsque son frère aîné n'est pas encore marié, est appelé Parivettri, et le frère aîné Parivitti.
- 172. » Le Parivitti, le Parivettri, la jeune fille avec laquelle un tel mariage est contracté, vont tous trois dans l'enfer (Naraca), ainsi que celui qui a accordé l'épouse, et le prêtre qui a fait le sacrifice nuptial.
- 173. » Celui qui satisfait sa passion pour la veuve de son frère au gré de ses désirs, sans se conformer aux règles prescrites, bien qu'elle soit légalement unie avec lui ', doit être appelé mari d'une Didhichoû (femme remariée).

<sup>&#</sup>x27; Voyez plus loin, Liv. IX, st. 59 et 60.

- 174. » Deux fils, désignés sous les noms de Counda et de Golaca, naissent de l'adultère des femmes mariées : si l'époux est vivant, l'enfant est un Counda; s'il est mort, un Golaca.
- 175. » Ces deux êtres, fruits d'un commerce adultère, anéantissent, dans ce monde et dans l'autre, les offrandes adressées aux Dieux et aux Mânes, lorsqu'on leur en donne une part.
- 176. » Lorsqu'un homme inadmissible regarde des convives honorables qui prennent part à un festin, l'imprudent qui fait la cérémonie n'obtient dans l'autre monde aucune récompense de la nourriture offerte à tous ceux sur lesquels cet homme a jeté les yeux.
- 177. » Un aveugle qui s'est trouvé placé dans un lieu où un autre aurait vu, anéantit, pour le donneur, le mérite de la réception de quatre, ringt-dix convives honorables; un borgne, de soixante; un lépreux, de cent; un homme attaqué de consomption, de mille.
- 178. » Si les membres de quelques Brâhmanes sont touchés par un homme qui sacrifie pour la dernière classe, celui qui fait la cérémonie ne retire pas, de ce qu'il donne à ces Brâhmanes, les fruits que procure le Srâddha;
- 179. » Et le Brâhmane versé dans la Sainte Écriture, qui, par eupidité, reçoit un présent d'un pareil sacrifieateur, ınarche à sa perte aussi promptement qu'un vase de terre non cnite se détruit dans l'eau.
  - 180. » La nourriture donnée à un vendeur de soma

devient de l'ordure '; à un médecin, du pus et du sang; donnée à un montreur d'idoles, elle est perdue; à un usurier, elle n'est pas agréée.

- 181. » Celle que l'on donne à un commerçant n'est productive ni dans cette vie ni dans l'autre, et celle qui est offerte à un Dwidja, fils d'une veuve remariée, est semblable à l'offrande de beurre clarifié versée dans la cendre.
- 182. » Quant aux autres lommes inadmissibles et méprisables ci-dessus mentionnés, la nourriture qu'on leur donne a été déclarée par les Sages devenir de la sécrétion séreuse, du sang, de la chair, de la moelle et des os. \*
- 183. » Apprenez maintenant complétement par quels Brâlmanes peut être purifiée une réunion souillée par des gens inadmissibles, connaissez ces personnages éminens, ecs purificateurs des assemblées :
- 184. » Ceux qui sont parfaitement versés dans tous les Védas et dans tous les livres accessoires (Angas), et qui descendent d'une famille de savans théologiens, doivent être considérés comme capables d'effacer la souillure d'une réunion.
- 185. » Le Brálmane qui s'est consacré à l'étude d'une des parties du Yadjour-Véda, celui qui entretient avec soin les cinq feux ', celui qui possède une partie du Rig-Véda, celui qui connaît les six livres accessoires, le fils

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire que celui qui a donné de la nourriture à un marchand de soma, renaît parmi les animaux qui se nourrissent d'exanimaux qui se nourrissent d'ex-

d'une femme mariée suivant le rite de Brahmâ, celui qui chante la principale portion du Sâma-Véda,

- 186. » Cclui qui comprend parfaitement les saints Livres et qui les explique, le novice qui a donné mille vaches, l'homme âgé de cent ans, tels sont les Brâhmanes qui doivent être regardés comme capables de purifier une réunion de conviés.
- 187. » La veille du jour où la cérémonie du repas funèbre doit avoir lieu, ou bien le jour même, que celui qui donne le Srâddha invite d'une manière honorable au moins trois Brâhmanes comme ceux qui ont été mentionnés.
- 188. » Le Bráhmane qui a été invité au Sréddha des Manes doit se rendre entièrement maître de ses sens : qu'il ne lise point la Sainte Écriture, et récite seulement la prière à voix basse, qu'on ne doit jamais manquer de dire, de même que celui par qui la cérémonie est célébrée.
- 189. » Les M\u00e4ues des anc\u00e4tres, \u00e0 l'\u00e4tat invisible, accompagnent de tels Br\u00e4hmanes convi\u00e9s; sous une forme a\u00e4rienne ils les suivent, et prennent place \u00e0 \u00f3\u00fcd \u00e4cut \u00e3\u00e4cut \u00e4cut \
- 190. » Le Bråhmane invité convenablement à des offrandes en l'honneur des Dieux et des Mânes, et qui commet la moindre transgression, renaîtra pour cette faute sous la forme d'un porc.
- 191. » Celui qui, après avoir reçu une invitation à un repas funèbre, satisfait son amour pour une femme de la

classe servile, se charge de tout le mal que celui qui donne le Srâddha a pu commettre.

- 192. » Exempts de colère, parfaitement purs, toujours chastes comme des novices, ayant déposé les armes, doués des plus éminentes qualités, les Pitris i sont nés avant les Dieux.
- 193. » Apprenez maintenant quelle est l'origine de tous les Pitris, par quels hommes et par quelles eérémonies ils doivent spécialement être honorés.
- 194. » Ces fils de Manou, issu de Brahma, ces Saints (Richis), dont le premier est Marîtehi , ont tous eu des fils qui ont été déclarés former les tribus des Pitris.
- 195. » Les Somasads, fils de Virâdj³, sont reconnus être les ancêtres des Sâdhyas; et les Agnichwâttas, réputés dans le moude enfans de Maritchi, sont les ancêtres des Dévas.
- 196. » Les fils d'Atri, appelés Barhichads, sont les ancêtres des Daityas 4, des Dânavas, des Yakehas, des Gandharbas, des Ouragas, des Râkchasas, des Souparnas, des Kinnaras.
  - 197. » Les Somapas sont les ancêtres des Brâhmanes;

'Les Pitris ou Dieux Mânes sont se personages divins considérés comme les ancêtres des Dieux, des Génies et du genre humain; ils habitent la lune. On appelle aussi Pitris les Mânes déifiés des Ancêtres des hommes, et les mêmes oblations paraissent être adressées aux Ancêtres divins et aux Mânes des Ancêtres des hom-

Noy. ci-dessus, Liv. I, st. 35.
Yoy. ci-dessus, Lib. I, st. 33.
Yoyez, pour les Daityas et ceux qui suivent, les notes de la stance 37 du Livre Ir.

les Haviehmats, des Kehatriyas; les Âdjyapas, des Vaisyas; les Soucâlîs, des Soûdras.

- 198. » Les Somapas sont fils du Sage *Brigou*; les Havielmats, d'Angiras; les Âdjyapas, de Poulastya; les Soucâlîs, de Vasiehtha.
- 199. » Les Agnidagdhas, les Anagnidagdhas, les Cávias, les Barhichads, les Agnichwâttas et les Sômyas, doivent être reconnus connne les ancêtres des Brâhmanes.
- 200. » Les tribus de Pitris qui viennent d'être énumérées, sont les principales, et leurs fils et leurs petitsfils, indéfiniment, doivent aussi dans ce monde être considérés comme des Pitris.
- 201. » Des Saints (Richis) sont nés les Pitris; des Pitris, les Dieux (Dévas) et les Titans (Dánavas); et par les Dieux a été produit successivement ce monde entier, composé d'êtres mobiles et immobiles.
- 202. » De l'eau pure offerte simplement aux Dienx Maues (Pitris) avec foi, dans des vases d'argent ou argentés, est la source d'un bonheur inaltérable.
- 203. » La cérémonie en l'honneur des Mânes est supérieure, pour les Brâlmanes, à la cérémonie en l'honneur des Dieux, et l'offrande aux Dieux qui précède l'offrande aux Mânes a été déclarée en augmenter le mérite.
- 204. » C'est afin de préserver les oblations aux Mânes que le mâtre de maison doit commencer par une offrande aux Dieux, car les Géans dévastent tout repas funèbre qui est privé de ce préservatif.
  - 205. » Qu'il fasse précéder et suivre le Srâddha d'une

offrande aux Dieux, et qu'il se garde de commencer et de finir par les oblations aux Mânes; car cclui qui commence et qui finit par l'offrande aux Mânes périt bientôt avec toute sa race.

- 206. » Qu'il enduise de bouse de vache une place pure et solitaire, et qu'il choisisse avec soin un endroit qui ait une pente vers le midi. •
- 207. » Les Mânes reçoivent toujours avec satisfaction ce qui leur est offert, dans les clairières des forêts qui sont naturellement pures, ou sur le bord des rivières, ou dans les endroits écartés.
- 208. » A près que les Brâhmanes ont fait leurs ablutions de la manière convenable, le chef de famille doit les placer, chacun séparément, sur des siéges préparés et couverts de cousa.
- 209. » Lorsqu'il a fait asseoir ces Brâhmanes à leurs places avec respect, qu'il les gratifie de parfums et de guirlandes odorantes, ayant préalablement honoré les Dieux.
- 210. » Après avoir apporté à ses convives de l'eau, de l'herbe cousa et des grains de sésame (tila), que le Brâhmane autorisé par les autres Brâhmanes fasse avec eux l'offrande au feu sacré.
- 211. » Ayant d'abord adressé à Agni, à Soma et à Yama, uue offrande propitiatoire de beurre clarifié, ense conformant aux règles prescrites, il doit ensuite satisfaire les Mânes par une offrande de riz.
  - ' Yama, seigneur des Mânes (Pitripati), est régent du midi.

- 212. » S'il n'a pas de feu consacré (comme par exemple s'il n'est pas encore marié, ou si sa femme est morte), qu'il verse les trois oblations dans la main d'un Brâhmane; car il n'y a pas de différence entre le feu et un Brâhmane: telle est la décision prononcée par ceux qui connaissent le Véda.
- 213. » En effet, les Sages regardent ces Bråhmanes exempts de colère, au visage toujours serein, d'une race primitive, voués à l'accroissement du genre humain, comme les Dieux de la cérémonie funèbre.
- 214. » Après avoir fait le tour du feu, de la manière prescrite, en marchant de gauche à droite et en jetant dans le feu l'offrande, avec la main droite qu'il répande de l'eau sur l'endroit où doivent étre placés les gâteaux de riz.
- 215. » Ayant fait trois gâteaux ' avec ce qui reste de riz et de beurre clarifé, qu'il les dépose sur des brins de cousa' dans le plus profond recueillement, de la même manière que l'eau, c'est-à-dire avec la main droite, ayant son visage tourné vers le midi.
- 216. » Lorsqu'il a déposé ces gâteaux sur des brins de l'herbe cousa avec la plus grande attention et suivant la règle, qu'il s'essuie la main droite avec des racines de cette herbe, pour la satisfaction de ceux qui partagent ces restes, savoir: le père, le grand-père et le bisaieul de son bisaieul paternel.

Littéralement, trois boules est l'herbe sainte employée dans (Pindas).

Le cousa (Poa cynosuroides)

- 217. » Ayant fait une ablution, se tournant vers le nord et retenant trois fois sa respiration lentement, que le Brâhmane qui connaît les paroles sacrées salue les six Divintiés des saisons et les Mânes.
- 218. » Qu'il verse de nouveau lentement auprès des gâteaux ce qui reste de l'eau qu'il a répandue sur la terre, et qu'il flaire ces gâteaux avec un parfait recueillement dans l'ordre où ils ont été offerts.
- 210. » Prenant alors dans ce même ordre une portion de chaenn de ces trois gâteaux offerts aux Mânes de son pere, de son grand-père paternel et de son bisaieul décédés, qu'il fasse d'abord manger ces portions, suivant la règle, aux trois Brâhmanes assis qui représentent son père, son grand-père et son bisaieul.
- a20. Si son père est vivant, que le maître de maison adresse le Sráddha aux Mânes de trois de ses ancêtres paternels, à commencer par son grand-père, ou bien il peut faire manger son père, pendant la cérémonie, à la place du Brâhmane qui le représenterait s'il était mort, et donner aux deux Brâhmanes qui représentent son grand-père et son bisaieul des portions des deux gâteaux qui leur sont consacrés.
- 221. » Que celui dont le père est mort et dont le grand-père paternel existe encore, après avoir proclamé le nom de son père dans la cérémonie funèbre, proclame aussi celui de son bisaïeul, c'est-à-dire qu'il fasse le Srâddha en leur mémoire.
  - 222. » Ou bien le grand-père peut prendre part au

Sråddha à la place du Brâhmane qui le représenterait s'il était décédé, ainsi que Manou l'a déclaré, ou bien son petit-fils, autorisé par lui, peut agir à sa volouté et faire la cérémonie seulement en l'honneur de son père et de son bisaïeul morts, ou bien y joindre son vieux grand-père.

223.» Ayant répandu sur les mains des trois Brâhmanes de l'eau avec de l'Inerbe cousa et du sésane, qu'il leur donne la partie supérieure de chacun des trois gâteaux, en disant : « Que cette offrande (Swadhå) soit pour eux.» '

224. » Apportant alors avec ses deux mains un vase plein de riz, qu'il le place devant les Brâhmanes lentement et en pensant aux Mânes.

225. » La nourriture que l'on apporte sans y mettre les deux mains est sur-le-champ dispersée par les mauvais Génies (Asouras) au cœur pervers.

226. » Etant pur et parfaitement attentif, qu'il place d'abord avec soin sur la terre des sauces, des herbes potagères et d'autres choses propres à être mangées avec le riz, du lait, du eaillé, du beurre clarifié, du miel,

227. » Diverses sortes de confitures, des mets de plusieurs espèces préparés avec du lait, des racines et des fruits, des viandes agréables et des liqueurs parfumées.

228. » Ayant apporté tous ces mets sans trop de préci-

<sup>&#</sup>x27;En prenant la partie supérireur du premier gâteau, et en la tres gâteaux. (Commentaire.) et la tle fightaur revient ici sur ce fait la cérémonie di : Oblation (Swadih ) à mon père ; et de (Swadih ) à mon père ; et de l'approprie d

pitation, qu'il les présente aux convives tour à tour, étant parfaitement attentif et très pur, en déclarant toutes les qualités de ces mets.

229. » Qu'il ne verse pas une larme, ne s'irrite pas, ne profère pas de mensonge, ne touche pas les mets avec le pied et ne les secoue pas.

230. » Une larme attire les Esprits¹; la colère, les ennemis; le mensonge, les chiens; l'attouchement du pied, les Géans (Râkchasas); l'action de secouer ces mets, les pervers.

231. » Quelque chose qui soit agréable aux Brâhmanes, qu'il la leur donne sans regret, et qu'il leur tienne des discours sur l'Être suprême : tel est le désir des Manes.

232. » Pendant la cérémonie en l'honneur des Mânes, qu'il lise à haute voix la Sainte Écriture, les codes de lois, les histoires morales, les poëmes héroïques (Itihâsas), les antiques légendes (Pourânas)', et les textes théologiques.

' C'est-à-dire, envoie les mets aux Esprits, qui les savourent, tandis que les Mânes n'en éprouvent aucune satisfaction. (Comment.)

'Les Pourànas sont des receitàs en vers des naciennes légendes, au nombre de dix-huit, et que les Indiens supposent avoir été compités et arrangés dans la forme qu'ils ont maintenant, par un savant Bráhmane, nommé 'Vyisa, c'est-à-dire le compilateur, que l'on fait vivre mille à douze cents ans avant notre ère, et anquel on attribue aussi l'arrangement des Védas dans la forme qu'ils ont maintenant, et le grand poine épique du Mahibhärata. Les Pour-inast raitent particulièrement de cinq choses, savoir : la création, la destruction et le renouvellement dos mondes, la généalogie des Dieux et des héros, les règues des Manous, et les actions de leurs descendans. L'Agni-Pourian, l'un des plus considerables, renferme en outre des notions d'astrofogie, d'astronomie, de géographie, de pôlitique, de juvisprudence, de mélicieux, de pôsée, de rhétée

- 233. » Joyeux lui-même, qu'il cherche à inspirer de la joie aux Brâhmanes, et leur offre à manger sans trop se hâter; qu'il attire leur attention à plusieurs reprises sur le riz et les autres mets, et sur leurs bonnes qualités.
- 234. » Qu'il ait grand soin de convier au repas funèbre le fils de sa fille, lors même qu'il n'a pas terminé son noviciat; qu'il lui mette sur son siége un tapis fait avec le poil de la chèvre du Népâl, et répande sur la terre du sésame (tila).
- 235. » Trois choses sont pures dans un Sråddha: le fils d'une fille, un tapis du Népál et des grains de sésame; et trois choses y sont estimées: la pureté, l'absence de colère, le défaut de précipitation.
- '236. » Il faut que tous les mets apprètés soient très chauds, et que les Bráhmanes mangent en silence; ils me doivent pas déclarer les qualités des mets, lors même qu'ils sont interrogés à ce sujet par le maître du repas.
- 237. » Tant que les mets se conservent chauds et que l'on mange en silence et sans déclarer les qualités de ces mets, les Mânes prennent leur part du festin.
- 238. » Ce que mange un Brâhmane qui a la tête couverte ou le visage tourné vers le midi, ou bien qui a ses souliers à ses pieds, n'est certainement savouré que par les Géans, et non par les Mânes.

rique et de grammaire; c'est une véritable encyclopédie indienne. la forn Le fond des Ponrânas est ancien, puisque l'on voit qu'ils sont cités dernes.

dans le texte de Manon; mais dans la forme qu'ils ont maintenant, ils sont regardés comme modernes. 239. » Il ne faut pas qu'un Tchandâla , un porc, un coq, un chien, une femme ayant ses règles, et un eunuque, voient manger les Brâhmanes.

240. » Pendant une offrande au feu, une distribution de présens, un repas donné à des Brâhmanes, un sacrifice aux Dieux, un Srâddha en l'honneur des Mânes, ce que les êtres mentionnés peuvent voir ne produit pas le résultat désiré.

241. » Le porc le détruit par son odorat, le coq par le vent de ses ailes, le chien par son regard, l'homine de la classe la plus vile par son attouchement.

242. » Un homme boiteux ou borgne, ou bien ayant un membre de moins ou de trop, lors même qu'il serait serviteur du maître du repas, doit être éloigné de la cérémonie.

243. » Si un Brâhmane ou un mendiant se présente et demande de la nourriture, le maître du repas doit, après avoir obtenu la permission des conviés, lui faire, de son mieux, un honorable accueil.

244. » Après avoir mêlé des mets de toute sorte avec des assaisonnemens et les avoir arrosés d'eau, qu'il les jette devant les Brâhmanes dont le repas est terminé, en les répandant sur les brins de cousa qui sont à terre.

245. » Ce qui reste dans les plats et ce qui a été répandu sur les brins de cousa doit être la part des enfans qui sont morts avant l'initiation, et des hommes qui ont abandonné sans sujet les femmes de leur classe.

<sup>8</sup> Tchandâla, homme impur, né d'un Soûdra et d'une femme de la classe sacerdotale.

- 246. » Les Sages ont décidé que le reste qui est tombé à terre, pendant le repas en l'honneur des Mânes, appartient aux serviteurs diligens et d'un bon naturel.
- 247. » Avant le Srâddha appelé Sapindana, on doit faire, pour un Brâhmane qui vient de mourir, un Srâddha¹ particulier sans offrande aux Dieux, auquel un seul Brâhmane peut être convié, et consacrer un seul gâteau (pinda).
- 248. » Lorsque le Srâddha appelé Sapindana a été célébré pour ce Dwidja, suivant la loi, l'offrande des gâteaux doit être faite par ses fils, tous les ans, le jour de sa mort, de la manière prescrite pour le Srâddha du jour de la nouvelle lune.
- 249. » L'insensé qui, après avoir pris part à un repas funèbre, donne son reste à un Soûdra, est précipité la tête la première dans la région infernale appelée Câlasoûtra.
- 250. » Si un homme, après avoir assisté à un Srâddha, partage le même jour la couche d'une femme, ses ancêtres pendant le mois seront couchés sur les excrémens de cette femme.
- 251. » Après avoir demandé à ses convives : « Avezvous bien mangé? » lorsqu'ils sont rassasiés, qu'il les invite à se laver la bouche; et, l'ablution terminée, qu'il leur dise : « Reposez-vous ici ou chez vous. » \*
- Ce Sràddha est appelé Ekoddica, c'est-à-dire adressé à un seul. On doit offrir quinze Sràddhas semblables dans le courant de l'année de la mort d'un parent, afin d'élever au ciel l'àme du défunt. Ces Sràddhas particuliers

sont terminés par un Srâddha sapindana, qui se fait le jour de l'anniversaire de la mort. (Voy. les Recherches Asiatiques, vol. VII, p. 263, édit. in-8-.) Ou bien, snivant une autre lecon: « Puissiez-vous être satis-

- 252.» Que les Bråhmanes lui disent alors : « Que l'oblation (Swadhå) soit agréable aux Mánes! » ear, dans tous les actes pieux en l'honneur des Mânes, ces mots : « Que l'oblation soit agréable! » sont une excellente bénédiction.
- 253. » Ensuite, qu'il fasse connaître aux convives ce qui reste des mets; et étant invité par les Brâhmanes à en disposer de telle manière, qu'il fasse ce qui lui est prescrit par eux.
- 254. » Après une cérémonie en mémoire des Mânes, qu'il dise aux Brâhmanes : « Avez-vous bien mangé? » Après un Srâddha purificatoire pour une famille : « Avez-vous bien entendu? '» Après un Srâddha pour un accroissement de prospérité : « Avez-vous réussi? » Après une cérémonie en l'honneur des Dieux : « Ètes-vous satisfaits? »
- 255. » L'après-midi, des brins de cousa, la purification du lieu, des grains de sésame, une généreuse distribution d'alimens, des mets bien apprêtés, des Brâhmanes distingués, voilà les avantages désirables dans les cérémonies en l'honneur des Mânes.

256. » Des brins de cousa, des prières (Mantras), la première partie de la journée, toutes les offrandes qui

faits! » ce qui est sans doute une formule d'adieu.

' Je suppose qu'il s'agit d'une lecture des textes saints. Le commentaire ne donne pas d'explication.

<sup>2</sup> Chacune de ces quatre allocutions ne consiste que dans un seul mot. Comme le commentaire les répète sans les expliquer, peutêtre n'en ai-je pas parlàtement saisi le sens; voici les quatre mots avec la traduction littérale: Swaditam, bien mangé; Sousrontam, bien entendu; Sampannam, obtenu; Routehitam, agréetenu; Routehitam, agréevont être énumérées, et les purifications mentionnées, doivent être reconnus comme des choses très prospères dans la cérémonie en l'honneur des Dieux.

257. » Du riz sanvage comme en mangent les anachorètes, du lait, le jus exprimé de l'aselépiade acide (soma), de la viande fraiche et du sel qui n'est pas préparé artificiellement, sont désignés comme propres par leur nature à servir d'offrande.

258. » Après avoir congédié les Brâhmanes, le maître de maison doit, plongé dans le recueillement, gardant le silence, et s'étant purifié, se tourner vers le midi, et demander aux Mânes les grâces suivantes:

259. » Que dans notre famille le nombre des hommes « généreux s'augmente; que le zèle pour les saints dogmes « s'accroisse ainsi que notre lignée! Puisse la foi ne jamais « nous abandonner! Puissions-nous avoir beaucoup à « donner! »

260. » Ayant ainsi terminé l'offrande des gâteaux, aussitôt après que les vœux ont été adressés aux Mânes, qu'il fasse manger ce qui reste de ces gâteaux à une vache, à un Brâlmane ou à une chèvre, ou bien qu'il les jette dans le feu ou dans l'eau.

261. » Quelques uns font l'offrande des gâteaux après le repas des Brahmanes, d'autres donnent à manger ce qui reste de ces gâteaux aux oiseaux, ou les jettent dans le feu ou dans l'eau.

262. » Une épouse légitime, fidèle à ses devoirs envers son mari, et attentive à honorer les Mânes, doit manger le gâteau du milieu en récitant la formule d'usage, si elle désire un enfant mâle.

- 263. » Par ee moyen, elle met au monde un fils destiné à jouir d'une longue existence, illustre, intelligent, riche, ayant une postérité nombreuse, pourvu de bonnes qualités et remplissant ses devoirs avec exactitude.
- 264. » Ensuite, que le maître de maison, après s'être lavé les mains et la bouche, prépare de la nourriture pour ses parens du côté paternel; et, après la leur avoir donnée avec respect, qu'il offre aussi de quoi manger à ses parens maternels.
- 265. » Ce que les Brâlmanes ont laissé doit rester, sans qu'on nettoie, jusqu'à ce qu'ils aient été congédiés; alors, que le maître de maison fasse les oblations doinestiques ordinaires: telle est la loi établie.
- 266. » Je vais vous déclarer, sans rien omettre, quelles sont les offrandes, faites suivant la règle, qui procurent aux Mânes une satisfaction durable et même éternelle.
- 267. » Les Mânes sont satisfaits un mois entier d'une offrande de sésame, de riz, d'orge, de leutilles noires, d'eau, de racines ou de fruits, adressée avec les cérémonies d'usage.
- 268. » La chair de poisson leur eause du plaisir pendant deux mois; celle des bêtes fauves, trois mois; celle du mouton, quatre mois; celle des oiseaux qu'il est pervuis aux Dwidjus de manger, cinq mois;
  - 269. » La chair du chevreau, six mois; eelle du daim

moucheté, sept mois; celle de la gazelle noire (éna), huit mois; celle du cerf (rourou), neuf mois.

270. » Ils sont satisfaits pendant dix mois de la chair du sanglier et du buffle, et pendant onze mois de celle des lièvres et des tortues.

271. » Une offrande de lait de vache, ou de riz préparé avec du lait, leur est agréable pendant un an; la satisfaction que leur procure la chair du vârdhrinasa 'cst de douze années.

272. » L'herbe potagère appelée câlasâca, les écrevisses de mer, la chair du rhinocéros, celle du chevreau à toison rougeâtre et le miel, leur causent un plaisir éternel, de même que les grains dont se nourrit un anachorète.

273. » Toute substance pure mêlée avec du miel et offerte pendant la saison des pluies , le treizième jour de

Les sacrificateurs donnent le de vârdhrinasa à un vieux bouc blanc à longues oreilles, appelé aussi tripiva (qui boit de trois manières), parce que, lorsqu'il boit, la langue et les oreilles trempent en même temps dans l'eau. (Commentaire.)

Les saisons (ritous), au nombre de six, chacune de deux mois, sont nommées: vasanta (printemps), grîchma (saison chaude), varcha (saison pluvieuse), sarata (autonne), hémanta (saison froide), sistira (hiver). L'ancienne année indienne, de 360 jours, commençait vers l'equinoxe d'automne, avec la saison appelée sarat. Voici les noms des douze mois (masas) dans cet ordre : aswina ( septembre - octobre ) , cârtica (octobre-novembre), margasircha (novembre-décembre), pôcha (décembre-janvier), magha (janvier-février), phålgouna (févriermars), tchaitra (mars-avril), vaisakha (avril-mai), djyaichtha (mai-juin), achadha (juin-juillet), sravana (juillet-août), bhadra (août-septembre). L'année moderne commence avec le mois de tchaitra, et avec la saison de vasanta.

la lune et sous l'astérisme lunaire de Maghâ ', est la source d'une satisfaction sans fin.

- 274. « Puisse-t-il naître dans notre lignée, disent les « Mânes, un homme qui nous offre du riz bouilli dans « du lait, du miel et du beurre clarifié, le treizièlme jour « de la lune et dans tout autre jour lunaire, lorsque « l'ombre d'un éléphant tombe à l'est! »
- 275. » Une oblation quelconque, faite selon les règles par un mortel dont la foi est parfaitement pure, procure à sea ancêtres, dans l'autre monde, une joie éternelle et inaltérable.
- 276. » Dans la quinzaine noire, le dixième jour et les suivans, à l'exception du quatorzième, sont les jours lunaires les plus favorables pour un Sråddha; il n'en est pas de même des autres jours.
- 277. P. Celui qui fait un Sràddha dans les jours lunaires pairs, et sous les constellations lunaires paires, obtient l'aceomplissement de tous ses désirs; celui qui honore les Mânes dans les jours impairs obtient une illustre postérité.
- 278. » De même que la seconde quinzaine (la quinzaine noire) est préférable à la première pour un Srâddha, de même la seconde partie du jour est préférable à la première.
- 279. » L'oblation aux Mânes doit être faite avec soin jusqu'à la fin, suivant la règle prescrite, avec la partie de la main droite consacrée aux Mânes, par un Brâh-

<sup>&#</sup>x27; Maghå, le dixième astérisme lunaire.

mane portant le cordon sacré sur son épaule droite, ne prenant point de repos et tenant à la main l'herbe cousa.

- 280. » Qu'il ne fasse jamais de Srâddha pendant la nuit, car elle est infestée par les Géans ; ni à l'aurore, ni au crépuscule, ni peu de temps après le lever du soleil.
- 281. » Le maître de maison qui ne peut pas faire tous les mois le Srādāha du jour de la nouvelle lune, doit donner un repas funêbre, de la manière prescrite, trois fois l'année: pendant la saison froide, la saison chaude, et celle des pluies; mais qu'il fasse tous les jours le Srāddha qui fait partie des cinq oblations.
- 282. » L'oblation qui fait partie de l'acte pieux en l'honneur des Mânes ne doit pas se faire dans un feu non consacré, et le Srâddha mensuel du Brâhmane qui entretient un feu ne peut avoir lieu que le jour de la nouvelle lune; mais le Srâddha de l'anniversaire d'une mort, étant fixé relativement à l'époque, n'est pas soumis à cette règle.
- 283. » Une libation d'eau adressée aux Mánes, après le bain, par un Brâhmane qui se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter du Sráddha journalier qui fait partie des cinq oblations, lui acquiert toute la récompense de l'acte pieux en l'honneur des Mânes.
- 284. » Les Sages appellent nos pères Vasous, nos grands-pères paternels Rondras, les pères de nos grands-

Littéralement, car elle est dite Râkchasî.

pères paternels Âdityas ; ainsi l'a déclaré la révélation éternelle.

285. » Qu'un homme mange toujours du Vighasa et de l'Amrita (ambroise): le Vighasa est le reste d'un repas offert à des convives respectables; l'Amrita, le reste d'un sacrifice aux Dieux.

286. » Telles sont, comme je vous les ai déclarées, les règles qui concernent les cinq oblations; apprencz maintenant les lois prescrites pour la manière de vivre des Brâhmanes.

<sup>1</sup> Ils doivent donc être honorés comme des Divinités. (Commensous ces noms dans le Srâddha, taire.)

## LIVRE QUATRIÈME.

## MOYENS DE SUBSISTANCE; PRÉCEPTES.

- 1. » Que le Brâlimane, après avoir demeuré le premier quart 'de sa vie auprès de son directeur (Gourou), séjourne pendant la seconde période de son existence dans sa maison après s'être marié.
- 2. » Tout moyen d'existence qui ne fait point de tort aux êtres vivans, ou leur en fait le moins possible, est celui qu'un Brâhmane doit adopter pour vivre, excepté dans les cas de détresse.
- Dans le seul but de se procurer sa subsistance, qu'il cherche à amasser du bien par les occupations irréprochables qui lui conviennent spécialement, et sans mortifier son corps.
- » Il peut vivre par le secours du rita et de l'amrita, ou du mrita, ou du pramrita, ou même du satyânrita, mais jamais par la swavritti.
  - 5. » Par rita 1 ( subsistance vraie ), on doit entendre

'La vie d'un Brâhmane est divisée en quatre périodes; il entre successivement dans les quatre ordres religieux, qui sont : celui de Brahmatchârí ou novice, celui de Grihastha ou maître de maison, celui de Vânaprastha ou anachorète, celui de Sannyâsí ou dévot ascétique.

'Il est difficile de déterminer

l'action de ramasser des grains de riz ou de glaner; par amrita (subsistance immortelle), ce qu'on donne et qui n'est pas demandé; par inrita (subsistance mortelle), l'aumône mendiée; par pramrita (subsistance très mortelle), le labourage;

- 6. » Par satyânrita (vérité et fausseté), le commerce; on peut aussi, dans certains cas, y avoir recours pour soutenir son existence; la servitude est ce qu'on appelle swavritti (vie des chiens); un Brâhmane doit l'éviter avec le plus grand soin.
- 7. » On peut amasser du grain dans son grenier pour trois ans ou plus, ou bien garder dans des jarres des provisions pour un an, ou n'en avoir que pour trois jours, ou n'en pas recueillir pour le lendemain.
- 8. » Des quatre Brâhmanes maîtres de maison qui suivent ces quatre différens modes, le dernier dans l'ordre successivement doit être reconnu le meilleur, comme étant celui qui, par sa vertueuse conduite, mérite le plus de conquérir les mondes.
- 9. » L'un d'eux, qui a beaucoup de personnes à nourrir, a six moyens d'existence, qui sont de glaner, de recevoir l'aumone, de la demander, de labourer la terre, de faire le commerce, de préter à intérêt; l'autre, dont la maison est moins nombreuse, a trois ressources, savoir : de sacrifier, d'enseigner la Sainte Écriture, et

d'une manière précise le sens des mots rita, mrita, etc.; je les ai st. 85. traduits d'une manière conjecturale.

de recevoir l'aumone; l'autre a deux occupations, le sacrifice et l'enseignement; le quatrième vit en répandant la connaissance des saints Livres.

- 10. » Que le Brâlmane qui soutient son existence en ramassant des grains et en glanant, et qui se voue à l'entretien du feu consacré, accomplisse les sacrifices de la nouvelle et de la pleine lune, et des solstices, sans y joindre d'autres offrandes.
- 11. » Qu'il ne fréquente jamais le monde pour gagner sa subsistance; qu'il tienne la conduite droite, franche et pure qui convicnt à un Brâlmane.
- 12. » Qu'il se maintienne dans un parfait contentement s'il cherche le bonheur, et qu'il soit modeste dans ses désirs; car le contentement est la source du bonheur; le malheur a pour origine l'état contraire.
- 13. » Le Brâlmane tenant maison, qui soutient son existence par un des moyens mentionnés, doit se conformer aux règles suivantes, dont l'observation lui procure le Paradis (Swarga), une longue existence et une grande renommée.
- 14. » Qu'il accomplisse toujours avec persévérance son devoir particulier prescrit par le Véda; car, en le remplissant de son mieux, il parvient à la condition suprème, qui est la délivrance finale.
- 15. » Qu'il nc cherche pas à acquérir de richesses par le moyen des arts qui séduisent, comme le chant et la musique, ni par des occupations interdites; et, qu'il soit dans l'opulence ou dans la détresse, il ne doit pas recevoir du premier venu.

- 16. » Qu'il ne se livre avec passion à aueun des plaisirs des sens; qu'il emploie toute son énergie mentale à surmonter un penchant excessif vers ees plaisirs.
- 17. » Il doit abandonner tous les biens qui l'empêcheraient de lire la Sainte Écriture, et chercher un moyen d'existence qui n'entrave pas l'étude des Livres sacrés; car c'est ec qui peut lui procurer la félicité.
- 18. » Qu'il se comporte daus ce monde de telle sorte, que ses vêtemens, ses discours, ses pensées, soient d'accord avec son âge, ses actions, sa fortune, ses connaissances en théologie, et sa famille.
- 19. » Il faut qu'il étudie toujours ces Sâstras ( (recueils révérés) qui développent l'intelligence et enseignent les moyens d'aequérir des richesses ou de conserver sa vic, et les traités explicatifs du Véda.
- 20. » En effet, à mesure qu'un homme fait des progrès dans l'étude des Sâstras, il devient éminemment instruit, et son savoir brille d'un vif éelat.
- 21. » Qu'il fasse tout son possible pour ne pas omettre les einq oblations aux Saints, aux Dieux, aux Esprits, aux hommes et aux Mânes.
- 22. » Quelques hommes qui connaissent bien les ordonnances concernant ces oblations, au lieu d'offrir extérieurement ces cinq grands sacrifices, font continuellement les offrandes dans les cinq organes de leurs sens.
- 'Le mot Sâstra signisie livre, religion, les lois, ou les sciences, science; pris dans son sens généra', il désigne les ouvrages sur la une origine divine.

- 23. » Les uns sacrifient constamment leur respiration dans leur parole, en récitant la Sainte Écriture au lieu de respirer; et leur parole dans leur respiration, en gardant le silence, trouvant ainsi dans leur parole et dans leur respiration la récompense éternelle des oblations.
- 24. » D'autres Brâhmanes font toujours ces oblations avec la science divine, voyant par l'œil du savoir divin que la science est la base de leur accomplissement.
- 25. » Le maître de maison doit toujours faire des offrandes au feu, au commencement et à la fin du jour et de la nuit, et aecomplir, à la fin de chaque quinzaine lunaire, les sacrifices particuliers de la nouvelle lune et de la pleine lune.
- 26. » Quand la récolte précédente est épuisée, et même lorsqu'elle ne l'est pas, qu'il fasse une offrande de grain nouveau aussitói que la moisson est terminée; à la fin de chaque saison de quatre mois, qu'il accomplisse les oblations preserites; aux solstices, qu'il sacrifie un animal; à la fin de l'année, qu'il fasse des oblations avec le ius de l'asclépiade (soma).
- 27. » Le Brâhmanc qui entretient un feu consaeré, et qui désire vivre de longues années, ne doit pas manger du riz nouveau et de la viande avant d'avoir offert les prémices de la récolte, et sacrifié un animal;
- 28. » Car les feux sacrés, avides de grain nouveau et de viande, lorsqu'ils n'ont pas été honorés par les prémiecs de la moisson et par le sacrifice d'un animal, cherchent à dévorer l'existence du Brûhmane négligent.

29. » Qu'il fasse tout son possible pour qu'aucun hôte ne séjourne jamais dans sa maison sans qu'on lui ait offert, avec les égards qui lui sout dus, un siége, de alimens, un lit, de l'eau, des racines ou des fruits.

30. » Les hérétiques, les hommes qui se livrent à des occupations défendues, les hypocrites', les gens qui n'ajoutent pas foi à la Sainte Écriture, ceux qui l'attaquent par des sophismes, ceux qui ont les manières du héron', ne doivent pas être honorés par lui, même d'une seule parole.

31. » Les Brâhmanes maîtres de maison, qui n'ont quitté la demeure de leur père spirituel qu'après avoir terminé l'étude des Védas, et accompli tous les devoirs pieux, et qui sont très savans en théologie, doivent être accueillis avec honneur, et avoir part aux offrandes destinées aux Dieux et aux Mánes; mais qu'on évite ceux qui sont tout le contraire.

32. » Celui qui tient maison doit, autant qu'il est en son pouvoir, donner des alimens aux gens qui n'en préparent pas pour eux-mêmes, aux élèves en théologie, et même aux mendians hérétiques 3, et tous les êtres, jusqu'aux plantes, doivent avoir leur part sans que sa famille en souffre.

33. » Un chef de famille qui meurt de faim peut implorer la générosité d'un roi de la classe militaire, d'un

Litteralement, ceux qui ont les habitudes du chat. Voyez plus loin, st. 195.

On a vu dans la stance 30 qu'il était défendu de leur parler, mais on peut leur donner à manger.

<sup>\*</sup> Voyez st. 196.

sacrificateur ou de son élève, mais non d'aucun autre; telle est la règle établie.

- 34. » Un Brâhmane maître de maison, qui a des moyens de se procurer sa subsistance, ne doit pas se laisser mourir de faim, ni porter des habits vieux ou sales, tant qu'il lui reste quelque ressource.
- 35. » Qu'il ait ses cheveux, ses ongles et sa barbe coupés, qu'il soit ferme dans ses austérités, qu'il porte des vêtemens blancs, qu'il soit pur, appliqué à l'étude du Véda, et à tout ce qui peut lui être salutaire.
- 36. » Qu'il porte un bâton de bambou et une aiguière pleine d'cau, le cordon du sacrifice, une poignée de cousa, et des boucles d'oreille en or très brillantes.
- 37. » Il ne doit jamais regarder le soleil pendant son lever, ni pendant son coucher, ni durant une éclipse, ni lorsqu'il est réfiéchi dans l'eau, ni lorsqu'il est au milieu de sa course.
- 38. » Qu'il n'enjambe pas par-dessus une corde à laquelle un veau est attaché, qu'il ne coure pas pendant qu'il pleut, et ne regarde pas son image dans l'eau; telle est la règle établie.
- 39. » Qu'il ait toujours sa droite du côté d'un monticule de terre, d'une vache, d'une idole, d'un Brâhmane, d'un vase de beurre clarifié, ou de miel, d'un endroit où quatre chemins se rencontrent, et des grands arbres bien connus, lorsqu'il vient à passer auprès.
  - 40. » Quelque désir qu'il éprouve, il ne doit pas s'ap-

procher de sa femme lorsque ses règles commencent à se montrer', ni reposer avec elle dans le même lit.

- 41. » En effet, la science, la virilité, la vigueur, la vue et l'existence de l'homme qui s'approche de sa femme pendant qu'elle est ainsi souillée par l'écoulement sanguin, se détruisent entièrement.
- 42. » Mais ehez eclui qui s'éloigne d'elle à l'époque de sa souillure, la science, la virilité, la vigueur, la vue et l'existence acquièrent de l'accroissement.
- 43. » Qu'il ne mange pas avec sa femme dans le même plat, et ne la regarde pas pendant qu'elle mange, qu'elle éternue, ou qu'elle bâille, ni lorsqu'elle est assise nonchalamment;
- 44. » Ni pendant qu'elle applique le collyre ' sur ses yeux, ou se parfune d'essence, ni lorsqu'elle a sa gorge découverte, ni quand elle met au monde un enfant, s'il attache du prix à sa virilité.
- 45. » Il ne doit pas prendre sa nourriture n'ayant qu'un seul vétement, ni se baigner entièrement nu; qu'il ne dépose son urine et ses exerémens ni sur le chemin, ni sur des cendres, ni dans un pâturage de vælles;
- 46. » Ni dans une terre labourée avec la charrue, ni dans l'eau, ni sur un bûcher funèbre, ni sur une montagne, ni sur les ruines d'un temple, ni sur un nid de fournis blanches, en aucun temps;

Voyez Liv. III, st. 47. grande partie d'oxide de zinc, et Le collyre est une poudre noire que les femmes indiennes appliextrêmement sine, composée en quent légèrement sur leurs cils.

47. » Ni dans des trous habités par des créatures vivantes, ni en marchant, ni debout, ni sur le bord d'une rivière, ui sur le sommet d'une montagne.

48. » De même, il ne doit jamais évacuer son urine ou ses excrémens en regardant des objets agités par le vent, ni en regardant le feu, ou un Brâlmane, ou le soleil, ou l'eau, ou des vaches.

49. » Qu'il les dépose après avoir couvert la terre de bois, de mottes, de feuilles et d'herbes sèches, et d'autres choses semblables, n'ayant rien qui le souille, gardant le silence, enveloppé dans son vêtement et la tête couverte.

50. » Le jour, qu'il fasse ses nécessités, le visage dirigé vers le nord; la nuit, la face tournée vers le sud; à l'aurore et au crépuscule du soir, de la même manière que pendant le jour.

51. » Dans l'ombre ou dans l'obscurité, soit de nuit, soit de jour, lorsqu'on ne peut pas distinguer les régions célestes, un Brâhmanc, en satisfaisant ses besoins naturels, peut avoir le visage tourné comme il lui plaît, ainsi que dans les endroits où il a à craindre pour sa vie de la part des voleurs et des bêtes féroces.

52. » Celui qui urine en face du feu, du soleil, de la lune, d'un réservoir d'eau, d'un Dwidja, d'une vache, ou du vent, perd toute sa science sacrée.

53. » Que le maître de maison ne souffle pas le feu avec sa bouche, et ne regarde pas sa femme nue; qu'il ne jette rien de sale dans le feu et n'y chauffe pas ses pieds;

- 54. » Qu'il ne le place pas dans un réchaud sous son lit, qu'il n'enjannbe pas par-dessus, et ne le mette pas à ses pieds pendant son sommeil; qu'il ne fasse rien qui puisse nuire à son existence.
- 55. » Au crépuscule du matin ou du soir, il ne doit ni manger, ni se mettre en chemin, ni se coucher; qu'il ne trace pas de lignes sur la terre, et n'ôte pas lui-même sa guirlande de fleurs.
- 56. » Qu'il ne jette dans l'eau ni de l'urine, ni de l'ordure, ni de la salive, ni une autre chose souillée par une substance impure, ni du sang, ni des poisons.
- 57. » Qu'il ne dorme pas seul dans une maison déserte, qu'il ne réveille pas un homme endormi qui lut est supérieur en richesses et en science; qu'il ne s'entretienne pas avec une femme qui a ses règles; qu'il n'aille pas faire un saerifice sans être accompagné par un célébraut.
- 58. » Dans une chapelle consacréc au feu, dans un endroit où parquent des vaehes, devant des Brâlmanes, en lisant la Sainte Écriture et en mangeant, il doit avoir le bras droit découvert.
- 59. » Qu'il ne dérange pas une vache qui boit, et n'aille pas en donner avis à celui dont elle boit le latit; et lorsqu'il voit dans le ciel l'are d'Indra 1, qu'il ne le montre à personne, s'il est au fait de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas.
- 60. » Il ne doit pas demeurer dans une ville habitée par des hommes qui ne remplissent pas leurs devoirs, ni

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, l'arme d'Indra; c'est l'arc-en-cicl.

faire un long séjour dans celle où les maladies sont nombreuses; qu'il ne se mette pas seul en voyage, et ne reste pas long-temps sur une montagne.

- 61. » Qu'il ne réside pas dans une cité qui a pour roi un Soûdra, ni dans celle qui est entourée de gens pervers, ou bien fréquentée par des bandes d'hérétiques portant les insignes de leur secte, ou par des hommes appartenant aux classes mêlées,
- 62. » Il ne doit pas manger une substance dont on a extrait l'huile, ni trop satisfaire son appétit, ni prendre de la nourriture trop tôt le matin ou trop tard le soir, ni faire un repas le soir, lorsqu'il a mangé abondamment le matin.
- 63. » Qu'il ne se livre à aucun travail inutile; qu'il ne boive point d'eau dans le creux de sa main; qu'il ne mange rien après l'avoir mis dans son giron, et ne soit jamais eurieux mal à propos.
- 64. » Il ne doit ni danser, ni chanter, ni jouer d'aucun instrument de musique, excepté dans les cas indiqués par les Sástras, ni frapper son bras avec sa main, ni grincer les dents en poussant des cris inarticulés, ni faire du vacarme lorsqu'il est irrité.
- 65. » Qu'il ne lave jamais ses pieds dans un bassin de laiton; qu'il ne mange pas dans un plat cassé, ou sur lequel il a des soupçons.
- 66. » Qu'il ne porte point des souliers, des vêtemens, un cordon de sacrifice, un ornement, une gnirlande, une aiguière, qui ont déjà scrvi à d'autres.

- 67. » Qu'il ne voyage pas avec des bétes de somme indoeiles, ou exténuées de faim et de maladie, ou dont les cornes, les yeux ou les sabots out quelque défaut, ou dont la queue est mutilée;
- 68. » Mais qu'il se mette toujours en route avec des animaux bien dressés, agiles, pourvus de signes avantageux, d'une couleur agréable, d'une belle forme, et qu'il les excite modérément de l'aiguillon.
- 69. » Le soleil sous le signe de la Vierge (Canyá) ', la funée d'un bûcher funéraire et un siége brisé, doivent être évités; le maître de maison ne doit janais couper lui-même ses ongles ou ses cheveux, ni raccourcir ses ongles avec ses dents.
- 70. » Qu'il n'écrase pas une motte de terre sans raison; qu'il ne coupe pas d'herbe avec ses ongles; qu'il ne fasse aueun acte absolument sans avantage, ou qui pourrait avoir des suites désagréables.
- 71. » L'homme qui écrase ainsi des mottes de terre, qui coupe de l'herbe avec ses ongles, ou qui ronge ses ongles, est entraîné rapidement à sa perte, de même que le détracteur et l'homme inpur.
- 72. » Qu'il ne tienne aucun propos répréhensible; qu'il ne porte point de guirlande, excepté sur la tête; monter
- 'Le zodiaque, nommé en sanscrit răsi-tchacra, roue ou cercle des signes, est partagé en 36o degrés ou portions (ansas), dont 30 pour chacun des douze signes, nommés : mécha, le bélier; vricha, le taurcau; mithouna, le
- conple; carcataca, l'écrevisse; sinha, le lion; caryā, la Vierge; toulā, la balance; vristchica, le scorpion; dhanous, l'arc ou le sagittaire; macara, le monstre mariu; coumbha, l'urne ou le verscau; minas, les poissons.

sur le dos d'une vache ou d'un taureau est une chose blâmable en toutes circonstances.

- 73. » Qu'il ne s'introduise pas autrement que par la porte dans une ville ou dans une maison enclose de murs; et la nuit, qu'il se tienne loin des racines des arbres.
- 74. » Il ne doit jamais jouer aux dés, ni porter luinême ses souliers avec la main, ni manger étaut couché sur un lit, ou en tenant sa nourriture dans sa main, ou l'ayant posée sur un siége.
- 75. » Qu'il ne mange rien de mêlé avec du sésame lorsque le soleil est eouché; qu'il ne dorme jamais icibas entièrement nu, et qu'il n'aille nulle part, après avoir mangé, sans s'être lavé la bouche.
- 76. » Qu'il prenne son repas après avoir arrosé ses pieds avec de l'eau, mais qu'il ne se couche jamais ayant les pieds humides; celui qui mange, ses pieds étant mouillés, jouira d'une longue existence.
- 77. » Qu'il ne s'engage jamais dans un endroit impraticable, où il ne peut pas distinguer sa route, et qui est embarrassé par des arbres, des lianes et des buissons, où peuvent être cachés des serpens ou des voleurs; qu'il ne regarde pas de l'urine ou des exerémens, et qu'il ne passe pas une rivière en nageant avec le secours de ses bras.
- 78. » Que celui qui désire une longue vie ne marche pas sur des cheveux, de la cendre, des os ou des tessons, ni sur des graines de coton, ni sur des menues pailles de grain.

79. » Qu'il ne reste pas, même à l'ombre d'un arbre, en compagnie avec des gens dégradés, ni avec des Tchândâlas', ni avec des Pouccasas', ni avec des fous, ni avec des hommes fiers de leurs richesses, ni avec des gens de la plus vile espèce, ni avec des Antyavasavis, 3

80. » Qu'il ne donne à un Soûdra ni un conseil, ni les restes de son repas, à moins qu'il ne soit son domestique, ni le beurre dont une portion a été présentée en offrande aux Dieux; il ne doit pas lui enseigner la loi ni aucune pratique de dévotion expiatoire, excepté par l'intermédiaire d'une autre personne.

81. » En effet, celui qui déclare la loi à un homme de la classe servile, ou lui fait connaître une pratique expiatoire, est précipité avec lui dans le séjour ténébreux appelé Asamvrita.

82. » Qu'il ne se gratte pas la tête avec les deux mains, qu'il ne la touche pas avant d'avoir fait une ablution après son repas, et qu'il nc se baigne pas sans la laver.

83. » Qu'il sc garde de prendre quelqu'un aux cheveux par colère et de le frapper à la tête, ou de se frapper ainsi lui-même; et après s'être frotté la tête d'huile, qu'il ne touche avec de l'huile aucun de ses membres,

84. » Il ne doit rien accepter d'un roi qui n'est pas de race royale, ni des gens qui vivent du produit d'une

<sup>&#</sup>x27; Tchandàla , homme vil , né la classe servile, Voyez Liv. X, d'un Soûdra et d'une Brâhmanî, Voyez plus loin, Liv. X, st. 12.

<sup>&#</sup>x27; Pouccasa, homme impur, né d'un Nichâda et d'une femme de

st. 18. <sup>2</sup> Antyâvasâyî, homme abject et méprisable, né d'un Tchandala

et d'une femme Nichâdî. Voyez Liv. X. st. 30.

boucherie, d'un moulin à huile, d'une boutique de distillateur ou d'une maison de prostituées.

- 85. » Un moulin à huile est aussi odieux que dix boucheries; une distillerie, que dix moulins à huile; un lieu de prostitution, que dix boutiques de distillateur; un tel roi, que dix personnes tenant des maisons de débauche.
- 86. » Un roi qui n'appartient pas à la classe militaire est déclaré semblable à un boucher qui exploite dix mille boucheries; recevoir de lui est une chose horrible.
- 87. » Celui qui accepte d'un roi avide et transgresseur des lois, va successivement dans les vingt et un enfers (Naracas) suivans:
- » Le Tâmisra, l'Andhatâmisra, le Mahârôrava, le Rôrava, le Naraca, le Câlasoûtra, et le Mahânaraca;
- 89. » Le Sandjîvana, le Mahâvîtchi, le Tapaua, le Sampratâpana, le Samhâta, le Sacâcola, le Coudmala, le Poûtimrittica;
- 90. »Le Lohasancou, le Ridjîcha, le Panthâna, la rivière Sâlmalî, l'Asipatravana, et le Lohadâraca.
- 91. » Instruits de cette règle, les sages Brâhmanes, interprètes des Saintes Écritures et désireux de la béatitude après leur mort, ne reçoivent jamais rien d'un roi.
- La signification de plusieurs de ces mots m'est inconnue; d'autres sont susceptibles d'explication: Tàmisra et Andhatàmisra peuvent signifier lieux des ténèbres; Ròrava et Mahàròtrava, séjours des lurmes; Mahàròtrabi, fleuve aux grandes vaguags; Talegue aux grandes vaguags;

pana et Sampratàpana, sejoure des douleurs; Poùtimrittica, lieu infect; Lohasancon, place des dards de fer; Ridjicha, lieu où les méchans sont exposés au feu dans une poéle à frire; Asipatravana, forêt dont les feuilles sont des lames d'épées.

- Q2. » Que le maître de maison s'éveille au moment consacré à Brâhmî ', c'est-à-dire à la dernière veille de la nuit : qu'il réfléchisse sur la vertu et sur les avantages honnêtes, sur les peincs corporelles qu'ils exigent, sur l'essence et la signification du Véda.
- 93. » S'étant levé, ayant satisfait les besoins naturels et s'étant purifié, réunissant toute son attention, qu'il se tienne debout long-temps en récitant la Sâvitrî pendant le crépuscule du matin, et remplisse dans son temps l'autre pieux office, celui du soir.
- 94. » En répétant long-temps la prière des deux crépuscules, les Saints (Richis) obtiennent une longue existence, une science parfaite, de la renommée pendant la vie, une gloire éternelle après la mort, et l'éclat que donnent les connaissances sacrées.
- 95. » Le jour de la pleine lune du mois de srâvana ou du mois de bhâdra 3, après avoir accompli, suivant la règle, la cérémonie appelée Oupâcarma 4, que le Brâhmanc étudie la Sainte Écriture avec assiduité pendant quatre mois et demi.
- 96. » Sous l'astérisme lunaire de Pouchya 5, qu'il accomplisse hors la ville la cérémonie appelée donation (Outsarga6) des Livres saints, on bien qu'il la fasse dans

le feu consacré.

Suivant W. Jones elle se fait avec

<sup>·</sup> Brâhmî ou Saraswatî, Déesse du langage et de l'élognence.

º Srâvana, juillet-août.

<sup>3</sup> Bhâdra, août-septembre.

<sup>4</sup> Le commentateur ne donne aucun détail sur cette cérémonie.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'astérisme de Pouchya est le huitième.

<sup>6</sup> Je ne sais pas en quoi consiste cette cérémonie.

le premier jour de la quinzaine éclairée du mois de mâgha et dans la première moitié de ce jour.

- 97. » Après avoir achevé hors de la ville cette cérémonie suivant la loi, qu'il suspende sa lecture pendant ce jour, la nuit suivante et la journée du lendemain\*, ou pendant ce jour et la nuit qui suit;
- 98. » Mais ensuite, qu'il lise avec attention les Védas pendant les quinzaines éclairées, et qu'il étudie tous les Védângas pendant les quinzaines obscures.
- 99. » Qu'il ne lise qu'en prononçant distinctement et avec l'accentuation convenable, mais jamais en présence d'un Soûdra; à la dernière veille de la nuit¹, après avoir lu la Sainte Écriture, quelque fatigué qu'il soit, il ne doit pas se rendormir.
- 100.» Que le Dwidja lise toujours les prières (Mantras)<sup>4</sup> de la manière qui vient d'être prescrite, et qu'il lise de même avec assiduité les préceptes (Brâhmanas) et les prières, lorsqu'il n'y a pas d'empéchement.
- 101. » Que celui qui étudie la Sainte Écriture, et celui qui l'enseigne à des élèves conformément aux règles mentionnées, s'abstiennent toujours de lire dans les circonstances suivantes, où toute lecture est défendue.
  - 102. » La nuit, lorsque le vent se fait entendre; et le
  - ' Màgha, janvier-février.

    ' Littéralement, pendant une
- Littéralement, pendant une nuit ailée, c'est-à-dire placée entre deux jours.
- June veille (yama) est la huitième partie d'un jour et d'une
- nuit, et de la durée de trois heures.

  4 Littéralement, la partie com-
- posée en mesures régulières (Tchhandascrita); les Mantras sont en vers.

jour, lorsque la poussière est soulevée par le vent, voilà, pendant la saison des pluies, deux cas où l'étude du Véda a été interdite par ceux qui savent quand îl est à propos de lire.

- 103. » Lorsqu'il éclaire, qu'il tonne, qu'il pleut, ou qu'il tombe du ciel, de tous côtés, de grands nétéores, la lecture doit être suspendue jusqu'au même moment du jour suivant; c'est ainsi que Manou l'a décidé.
- 104. » Lorsque le Brâhmane verra ces aecidens se manifester en même temps, les feux étant allumés pour l'offrande du soir ou pour celle du matin, qu'il sache que l'on ne doit pas alors lire le Véda, et de même quand des nuages se montrent hors de la saison des pluies.
- 105. » A l'oceasion d'un bruit surnaturel (nirghâta), d'un tremblement de terre, d'un obscureissement des corps lumineux, même en temps convenable, qu'il sache que la lecture doit être remise au même moment du jour qui suit.
- 106. » Pendant que les feux consacrés flambent, si des éclairs se montrent, si l'on entend le tonnerre mais sans pluie, la lecture doit être interrompue pendant le reste du jour ou de la nuit'; et s'il vient à pleuvoir, le Brâhmane doit cesser de lire un jour et une nuit.
- 107. » Ceux qui désirent observer leurs devoirs avec la plus grande perfection, doivent toujours suspendre leur

Littéralement, tant que dure des étoiles (si les phénomènes ont la lueur du soleil (si les phénolieu le soir).

mènes ont lieu le matin), ou celle

lecture dans les villages et dans les villes, et dans tous les endroits où règne une odeur fétide.

108. » Dans un village que traverse un convoi funèbre, en présence d'un homme pervers, lorsqu'une personne pleure, et au milieu d'une multitude de gens, l'étude du Véda doit cesser.

109. » Dans l'eau, au milieu de la nuit, en satisfaisant les deux besoins naturels, lorsqu'on a encore dans sa bouche un reste de nourriture, ou quand on a pris part à un Sráddha, on ne doit pas même méditer dans son esprit sur le Véda.

110. » Un Brâhmane instruit qui a reçu une invitation pour une cérémonie funèbre en l'honneur d'une seule personne, doit être trois jours sans étudier la Sainte Écriture, et de même lorsqu'il vient de naître un fils au roi ou que Râhou, apparaît.

' Vov. ci-dessus, Liv. III. st. 247. 3 Râhou est le nœud ascendant personnifié, ou la tête du dragon. Râhon était un Asoura ou Titan. qui, lors du barattement de la mer, et de la production de l'Amrita (voyez ci-dessus, Liv. II, st. 162, note), se mêla parmi les Dieux, afin d'avoir sa part de la liqueur qui donnait l'immortalité. Au moment où il y portait ses lèvres le soleil et la lune le découvrirent, et le dénoncèrent à Vichnou, qui, d'un coup de son disque, lui trancha la tête. Le breuvage divin avait rendu l'Asoura immortel; et sa tête, par vengeance, se jette de temps en

temps sur le soleil et sur la lune pour les dévorer. Telle est, suivant la mythologie indienne, l'origine des éclipses. Cette fable est rapportée dans le curieux épisode du Mahâbhârata sur la production de l'Amrita, dont le savant Wilkins a donné une traduction anglaise, insérée à la suite de la Bhagavad-Gîtâ, et que M. Poley a eu l'houreuse idée de reproduire dans les notes de son édition du Dévî - Mahâtmya. Le tronc de l'Asonra, sous le nom de Kétou, est le nœud descendant personnifié, ou la queue du dragon. En astronomie, Râhou et Kétou sont deux planètes.

- 111. » Tant que l'odeur et l'onctuosité des parfums se conservent sur le corps d'un savant Brâhmane, qui a pris part à un Srâddha pour une personne, il ne doit point lire la Sainte Écriture.
- 112. » Qu'il n'étudie point couché sur un lit, ni ayant les pieds sur un siége, ni étant assis les jambes croisées et couvert d'un vêtement qui entoure ses genoux et ses reins, ni après avoir mangé de la viande, ou bien du riz et d'autres alimens donnés à l'occasion d'une naissance ou d'une mort;
- 113. » Ni lorsqu'il fait du brouillard, ni lorsqu'on entend le sifflement des flêches ou le son du luth, ni pendant les crépuscules du matin et du soir, ni le jour de la nouvelle lune, ni le quatorzième jour lunaire, ni le jour de la pleine lune, ni le huitième jour lunaire.
- 114. » Le jour de la nouvelle lune tue le guide spirituel, le quatorzième jour lunaire tue le disciple; le huitième et celui de la pleine lune détruiscnt le souvenir de la Sainte Écriture; on doit, en conséquence, s'abstenir de toute lecture pendant ces jours lunaires.
- 115. » Lorsqu'il tombe une pluie de poussière, que les quatre principales régions du ciel sont en feu, que les cris du chacal, du chien, de l'âne ou du chameau se font entendre, le Brâhmane ne doit pas lire les Védas, ni lorsqu'il est en compagnie.
- 116. » Qu'il ne lise pas près d'un cimetière, ni près d'un village, ni dans un pâturage de vaches, ni revêtu d'un habit qu'il portait pendant un entretien amoureux

avec sa femme, ni lorsqu'il vient de recevoir quelque chose dans un Srâddha.

- 117. » Que la chose donnée dans un Sràddha soit une créature animée ou un objet inanimé, celui qui la reçoit ne doit pas lire le Véda; car on dit, dans ce eas, que sa bouche est dans sa main.
- 118. » Lorsque le village est attaqué par des voleurs, ou qu'un incendie y répand l'alarme, que le Brâlimane sache que la lecture doit être remise au lendemain, de même que dans tons les cas de phénomènes extraordinaires.
- 119. » Après l'Oupácarma et l'Outsarga, la lecture doit être suspendue pendant trois nuits par celui qui veut remplir ses devoirs de la manière la plus parfàite; et de même, après le jour de la pleine lune du mois d'âgrahâyana ', aux huitièmes jours lunaires des trois quinzaines obscures suivantes, on doit cesser la lecture pour le jour et la nuit, ainsi que pendant le jour et la nuit de la fin de chaque saison.
- 120. » Que le Bráhmane ne lise ni à cheval, ni sur un arbre, ni sur un déphant, ni dans un bateau, ni sur un âne, ni sur un ehameau, ni sur nn terrain stérile, ni dans une voiture:
- 121. » Ni pendant une altereation verbale, ni pendant une querelle violente, ni au milieu d'une armée, ni durant une bataille, ni aussitôt après le repas lorsque ses mains sont encore hunides, ni pendant une indigestion, ni après avoir vomi, ni lorsqu'il éprouve des aigreurs;

<sup>·</sup> Âgrahâyana ou mârgarsira, novembre-décembre.

- 122. » Ni au préjudice des égards dus à un hôte, ni lorsque le vent souffle violemment, ni lorsque le sang coule de son corps ou qu'il a été blessé par une arme.
- 123. » Si le chant du Sâma ' vient à frapper son oreille, qu'il ne lise pendant ce temps ni le Rig-Véda, ni le Yadjous; et après avoir terminé l'étude d'un Véda ou de la partie nommée Àranyaca, qu'il ne commence pas sur-le-champ une autre lecture.
- 124. » Le Rig-Véda est eonsaeré aux Dieux, le Yadjour-Véda aux hommes, le Sáma-Véda aux Mânes; c'est pourquoi le son du Sáma-Véda est en quelque sorte comme impur.
- 125. » Que les Brâhmanes instruits, sachant cela, après avoir d'abord répété dans l'ordre, à plusieurs reprises, l'essence de la triade Védique, savoir : le monosyllabe sacré, les trois paroles, et la Sávitri, lisent ensuite le Véda tous les jours permis.
- 126. » Si une vache ou un autre animal, une grenouille, un chat, un chien, un serpent, une mangouste ou un rat, passo entre le maûtre et son élève, que l'on sache que la lecture doit être suspendue pendant un jour et une nuit.
- 127. » Il y a deux cas où un Dwidja doit toujours, avec le plus grand soin, se garder de lire, savoir: lorsque la place où il doit étudier est souillée, et lorsque luimême n'est pas purifié.
- 'Les prières du Sāma-Véda tées; celles du Yadjous sont génésont en vers, et destinées à être chantées; celles du Rig-Véda sont en vers, mais doivent être réciélit, in-8°.)

- 128. » Pendant la nuit de la nouvelle lune, la huitième, celle de la pleine lune et la quatorzième, que le Dwidja maître de maison soit aussi chaste qu'un novice, même dans la saison favorable à l'amour conjugal.
- 129. » Qu'il ne se baigne ni après avoir mangé, ni étant malade, ni au milieu de la nuit, ni plusieurs fois avec ses vêtemens, ni dans une pièce d'eau qui ne lui est pas bien connue.
- 130. » Qu'il ne traverse pas à dessein l'ombre des images sacrées, celle de son père ou de son guide spirituel, eelle d'un roi, celle d'un maître de maison, celle d'un instituteur, celle d'un homme à cheveux roux ou au teint cutieré, et celle d'un homme qui a fait un sacrifice.
- 131. » A midi ou à minuit, ou après avoir mangé de la viande dans un repas funèbre, ou à l'un ou l'autre des deux crépuscules, qu'il ne s'arrête pas long-temps à une place dans laquelle quatre chemins se reneontrent.
- 13a. » Qu'il évite tout contact volontaire avec des substances onctueuses qu'un homme a employées pour se frotter le corps, avec de l'eau qui a servi à un bain, avec de l'urine, des excrémens, du sang, de la matière muqueuse, et des choses crachées ou vomies.
- 133. » Qu'il ne choie ni un ennemi, ni l'ami d'un ennemi, ni un homme pervers, ni un voleur, ni la femme d'un autre.
  - 134. » Car il n'y a rien dans le monde qui s'oppose

<sup>\*</sup> Voyez Liv. III, st. 45.

plus à une prolongation de l'existence que de courtiser la femme d'un autre homme.

- 135. » Que le Dwidja qui désire un aceroissement de richesses ne méprise jamais un Kehatriya, un serpent et un Brahmane très versé dans la Sainte Écriture, quelle que soit leur détresse;
- 136. » Car ees trois êtres peuvent causer la mort de eelui qui les méprise; en conséquence, l'homme sage ne doit jamais les regarder avec dédain.
- 137. » Qu'il ne se méprise jamais lui-même pour ses mauvais succès précédens; qu'il aspire à la fortune jusqu'à sa mort, et ne se la figure pas difficile à obtenir.
- 138. » Qu'il dise la vérité, qu'il dise des choses qui fassent plaisir, qu'il ne déclare pas de vérité désagréable, et qu'il ne profère pas de mensonge officieux; telle est l'éternelle loi.
- 13g. » Qu'il dise: « Bien , bien », ou qu'il dise: « Bien ' »; qu'il ne conserve point d'inimitié sans raison, et ne cherche querelle à personne mal à propos.
- 140. » Qu'il ne se mette en voyage ni trop tôt le matin, ni trop tard le soir, ni vers midi, ni dans la compagnie d'un inconnu, ni seul, ni avec des gens de la elasse servile.
- 141. » Qu'il n'insulte pas ceux qui ont un membre de moins, ni eeux qui en ont un de trop par difformité, ni les ignorans, ni les gens âgés, ni les hommes dépourvus

<sup>&#</sup>x27; Je n'ai pas saisi le sens de ce passage.

de beauté, ni ceux qui n'ont pas de bien, ni ceux dont la naissance est vile.

- 142. » Que le Brâhmane qui n'a pas fait d'ablution, après avoir mangé ou après avoir satisfait les besoins de la nature, ne touche pas avec sa main une vache, un Brâhmane ou le feu; et quand il est bien portant, qu'il ne regarde jamais les corps lumineux du firmament avant de s'être purifié.
- 143. » S'il lui arrive de les toueher étant impur, qu'il fasse une ablution, et que toujours il arrose ensuite, avec de l'eau prise dans le creux de sa main, ses organes des sens, tous ses membres et son nombril.
- 144. » Quand il n'est pas malade, qu'il ne touche jamais sans raison ses organes ereux '; qu'il évite également de porter la main à la partie velue de son corps, qui doit rester cachée.
- 145. » Qu'il observe exactement les usages propiees, et les règles de conduite établies; qu'il soit pur de corps et d'esprit, maître de ses organes; qu'il récite la prière à voix basse, et fasse les offraudes au feu constamment et sans interruption.
- 146. » Pour ceux qui observent les usages propiees et les règles de conduite établies , qui sont toujours parfaitement purs, qui répètent la prière à voix basse, et font les oblations au feu, auceu malheur n'est à craindre.
- 147. » Que le Brâhmane récite en temps convenable, avec la plus grande exactitude, la partie du Véda qu'il

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. II, st. 53.

doit répéter tous les jours, et qui se compose du monosyllabe Aun, des trois mots Bhoûr, Bhouwah, Swar, et de la Sâvitri; ce devoir a été déclaré par les Sages le principal, tout autre devoir est dit secondaire.

148. » Par son application à réciter le Texte saint, par une pureté parfaite, par des austérités rigoureuses, par son attentiou à ne point faire de mal aux êtres animés, un Brâhmane rappelle à sa mémoire sa naissance précédente:

149. » En se rappelant sa naissance précédente, il s'applique de nouveau à réciter le Texte sacré, et, par cette application constante, il parvient à jouir du honheur éternel, qui consiste dans la délivrance finale.

150. » Qu'il fasse constamment, le jour de la nouvelle lune et de la pleine lune, les offrandes sanctifiées par la Sàvitri, et les oblations propitiatoires; et qu'il adresse toujours son tribut de vénération aux Manes, les huitième et neuvième jours lunaires des trois quinzaines obscures après la pleine lune du mois d'ágraháyana, en accomplissant les cérémonies prescrites.

151. » Qu'il dépose loin de l'endroit où se conserve le feu sacré, les ordures, l'eau qui a servi à laver les pieds, les restes de la nourriture, et l'eau qui a été employée pour un bain.

152. » Pendant la fin de la nuit et la première partie

La cérémonie du huitième publié par Jones dans son Mémoire jour lunaire s'appelle Achtacá, et sur l'Année lunaire des Hindous. celle du neuvième jour Anwachtacâ. Voyez le Calendrier indien, du jour, qu'il satisfasse les besoins naturels, s'habille, se baigne, lave ses dents, applique le collyre sur ses yeux et adore les Divinités.

- 153. » Le jour de la nouvelle lune et les autres jours lunaires prescrits, qu'il s'approche avec respect des images des Dieux, des Brâhmanes vertueux, du Souverain pour obtenir sa protection, et des parens qu'il doit révérer.
- 154. » Qu'il salue humblement les hommes respectables qui viennent le voir, et leur donne son propre siége; qu'il s'asseye près d'eux, les mains jointes', et les suive par-derrière lorsqu'ils partent.
- 155. » Qu'il observe sans relâche les coutumes excelleutes déclarées parfaitement dans le Livre révélé et dans les recueils de lois, liées à des pratiques particulières, et sur lesquelles repose le devoir religieux et civil.
- 150. » Car, en suivant ees coutumes, il obtient une longue existence, la postérité qu'il désire, et des richesses inépuisables; l'observation de ces coutumes détruit les signes funestes.
- 157. » L'homme qui suit de mauvaises pratiques est, dans ce monde, en butte au blâme général; toujours malheureux, affligé par les maladies, il ne jouit que d'une courte existence.
- 158. » Bien que dépourvu de tous les signes qui annoncent la prospérité, l'homme qui suit les bonnes coultumes, dont la foi est pure, qui ne médit de personne, doit vivre cent années.
  - ' Littéralement, faisant l'andjali.

- 159. » Qu'il évite avec soin tout acte qui dépend du secours d'un autre; qu'il s'applique au contraire avec zèle à toute fonction qui ne dépend que de lui-même.
- 160. » Tout ee qui dépend d'un autre cause de la peine, tout ce qui dépend de soi procure du plaisir; qu'il sache que telle est en somme la raison du plaisir et de la peine.
- 161. » On doit s'empresser d'accomplir toute action qui n'est ni prescrite ni défendue, et qui cause intérieurement à celui qui la fait une douce satisfaction; mais il faut s'abstenir de celle qui produit l'effet contraire.
- 162. » Que le Dwidja évite de faire aueun mal à son instituteur, à celui qui lui a expliqué le Véda, à son pere, à sa mère, à son maître spirituel, aux Brâhmanes, aux vaches, et à tous œux qui pratiquent les austérités.
- 163. » Qu'il se garde de l'athéisme , du mépris de la Sainte Écriture et des Dieux, de la haine, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la eolère, et de l'âcreté d'humeur.
- 164. » Qu'il ne lève jamais son bâton sur un autre par colère, et n'en frappe personne, à l'exception de son fils ou de son élève; il peut les châtier pour leur instruction.
- 165. » Le Dwidja qui se précipite sur un Brâlmane dans l'intention de le blesser, mais qui ne le frappe pas, est condamné à tourner pendant cent années dans l'enfer appelé Tâmisra.
  - ' L'athéisme (nâstikya) est l'action de nier un autre monde.

- 166. » Pour l'avoir, par colère et à dessein, frappé rien qu'avec un brin d'herbe, il doit renaître, pendant vingt et une transmigrations, dans le ventre d'un animal ignoble.
- 167. » L'homme qui, par ignorance de la loi, fait eouler le sang du corps d'un Brâhmane qui ne le combattait pas, éprouvera après sa mort la peine la plus vive.
- 168. » Autant le sang en tombant à terre absorbe de grains de poussière, autant d'années celui qui a fait couler ce sang sera dévoré par des animaux earnassiers, dans l'autre monde.
- 169. » C'est pourquoi celui qui connaît la loi ne doit jamais attaquer un Brâlmane, ni le frapper même avec un brin d'herbe, ni faire couler du sang de son corps.
- 170. » L'homme injuste, celui qui a aequis sa fortune par de faux témoignages, eclui qui se plaît sans cesse à faire le mal, ne peuvent pas jouir du bonheur ici-bas.
- 171. » Dans quelque détresse que l'on soit en pratiquant la vertu, on ne doit pas tourner son esprit vers l'iniquité; car on peut voir le prompt elangement qui s'opère dans la situation des hommes injustes et pervers.
- 172. » L'iniquité commise dans ce monde, de même que la terre, ne produit pas sur-le-champ des fruits; mais, s'étendant peu à peu, elle mine et renverse celui qui l'a commise.
- 173. » Si ce n'est pas à lui, c'est à ses enfans; si ce n'est pas à ses enfans, c'est à ses petits-fils qu'est réservée la peine; mais, ecrtes, l'iniquité commise n'est jamais sans fruit pour son auteur.

- 174. » Au moyen de l'injustice, il réussit pour un temps; alors il obtient toutes sortes de prospérités, il triomphe de ses ennems; mais il périt eusuite avec sa famille, et tout ce qui lui appartient.
- 175. » Un Brâhmane doit toujours se plaire dans la vérité, la justice, les coutumes honorables et la pureté, châtier ses élèves à propos, et régler ses discours, son hras et son appétit.
- 176. » Qu'il renonce à la richesse et aux plaisirs lorsqu'ils ne sont point d'accord avec la loi, et à tout acte même légal qui préparerait un avenir malheureux et affligerait les gens.
- 177. » Qu'il n'agisse pas, ne marehe pas, ne regarde pas inconsidérément; qu'il ne prenne pas de voies tortueuses, ne soit pas léger dans ses discours, ne fasse et ne médite rien qui puisse nuire à autrui.
- 178. » Qu'il marche dans cette route suivie par ses parens et par ses aïcux, et qui est celle des gens de bien; tant qu'il la suit, il ne fait pas le mal,
- 179. » Avec un chapelain (Ritwidj), un conseiller spirituel (Pourohita), un instituteur, un oncle maternel, un hôte, un protégé, un enfant, un homme âgé, un malade, un médecin, avec ses parens du côté paternel, avec ses parens par alliance, avec ses parens maternels,
- 180. » Avec son père et sa mère, avec les femmes de sa famille, avec son frère, son fils, sa femme, sa fille et ses domestiques, qu'il n'ait jamais aucune contestation.
  - 181, » En s'abstenant de querelles avec les personnes

mentionnées, un maître de maison est déchargé de tous les péchés *commis à son insu*, et, en évitant toute espèce de disputes, il réussit à conquérir les mondes suivans:

- 182. » Son instituteur est maître du monde de Brahmā '; son pēre, de celui des Créateurs (Pradjāpatis); son hôte, de celui d'Indra; son ehapelain, de celui des Dieux;
- 183. » Ses parentes disposent du monde des Nymphes (Apsarás); ses cousins maternels, de celui des Viswas-Dévas; ses parens par alliance, de celui des Eaux; sa mère et son oncle maternel, de la Terre;
- 184. » Les enfans, les gens âgés, les pauvres protégés, et les malades, doivent être considérés comme seigneurs de l'Atmosphère; son frère aîné est égal à son père; sa femme et son fils sont comme son propre corps;
- 185. » La réunion de ses domestiques est comme son ombre, sa fille est un très digne objet de tendresse; en conséquence, s'il reçoit quelque offense de l'une de ces personnes, qu'il la supporte toujours sans colère.
- 186. » Quand même il est en droit, à cause de sa science et de sa dévotion, de recevoir des présens, qu'il réprime toute propensiou à cu accepter; ear, s'il en reçoit beaucoup, l'énergie que lui communique l'étude de la Sainte Écriture ne tarde pas à s'éteindre.
  - 187. » Que l'homme sensé qui ne connaît pas les règles
- C'est-à-dire qu'en évitant à le contenter, il obtient le monde toute querelle avec son institude Brahmâ. (Conunentaire.) teur, et en cherchant au contraire

prescrites par la loi pour l'acceptation des présens, ne reçoive rien, même lorsqu'il meurt de faim.

- 188. » L'homme étranger à l'étude de la Sainte Écriture, et qui reçoit de l'or ou de l'argent, des terres, un cheval, une vache, du riz, un vêtement, des grains de sésame et du beurre clarifié, est réduit en cendres comme du bois auquel on met le feu.
- 189. » De l'or et du riz préparé consument sa vie; des terres et une vache, son corps; un cheval consume ses yeux; un vêtement, sa peau; du beurre, sa virilité; du sésame, sa postérité.
- 190. » Le Dwidja étranger aux pratiques de dévotion et à l'étude du Véda, et qui cependant est avide de présens, s'engloutit en même temps que celui qui lui donne, comme avec un bateau de pierre au milieu de l'eau.
- 191. » C'est pourquoi l'homme ignorant doit craindre d'accepter quoi que ce soit; car le moindre présent le met dans une situation aussi désespérée que celle d'une vache au milieu d'un bourbier.
- 1921 Celui qui connaît la loi ne doit pas offirir niême de l'eau à un Dwidja qui a les manières hypocrites du chat, ni à un Bráhmane qui a les habitudes du héron, ni à celui qui ne connaît pas le Véda.
- 193. » Toute chose; même acquise légalement, que l'on donne à ces trois individus, est également préjudiciable, dans l'autre monde, à celui qui donne et à celui qui reçoit.
  - 194. » De même que celui qui veut passer l'eau dans

un bateau de pierre tombe au fond, de même l'ignorant qui donne et l'ignorant qui reçoit sont engloutis dans l'abime infernal.

195. » Celui qui étale l'étendard de sa vertu, qui est toujours avide, qui emploie la fraude, qui trompe les gens par sa mauvaise foi, qui est cruel, et calomnie tout le monde, est considéré comme ayant les habitudes du chat.

196. » Le Dwidja aux regards toujours baissés, d'un naturel pervers, pensant uniquement à son propre avantage, perfide et affectant l'apparence de la vertu, est dit avoir les manières du héron.

197. » Ceux qui agissent comme le héron, et ceux qui ont les habitudes du chat, sont précipités dans l'enfer appelé Andhatámisra, en punition de cette mauvaise conduite.

198. » Un homme ne doit jamais, sous le prétexte d'austérité pieuse, faire pénitence d'une action coupable, clurchant ainsi à cacher sa faute sous des pratiques de dévotion, et trompant les femmes et les Soùdras.

199. » De pareils Brâhmanes sont méprisés, dans cette vie et dans l'autre, par les hommes versés dans la Sainte Écriture, et tout acte pieux fait par hypocrisie va aux Râkchasas.

200. » Celui qui, sans avoir droit aux insignes d'un ordre, gagne sa subsistance en les portant, se charge des fautes commises par eeux auxquels appartiennent ces insignes, et renaît dans le ventre d'une bête brute.

201. » Qu'un homme ne se baigne jamais dans la pièce

d'eau d'un autre ; car s'il le fait, il est souillé d'une partie du mal que le maître de cette pièce d'eau a pu commettre.

202. » Celui qui se sert d'une voiture, d'un lit, d'un siége, d'un puits, d'un jardin, d'une maison, sans que le propriétaire les lui ait livrés, se charge du quart des fautes de celui-ci.

203. » On doit se baigner toujours dans les rivières, dans les étangs creusés en l'honneur des Dieux, dans les lacs, dans les ruisseaux et dans les torrens.

204. » Que le sage observe constamment les devoirs moraux (Yamas) «vec plus d'attention que les devoirs pieux (Niyamas) '; celui qui néglige les devoirs moraux déchoit, même lorsqu'il observe tous les devoirs pieux.

205. » Un Brâhmane ne doit jamais manger à un sacrifice fait par un honnne qui n'a pas lu le Véda, ou bien offert par le sacrificateur commun d'un village, par une femme ou un eunuque.

206. » L'offrande de beurre clarifié faite par de pareilles gens porte mallieur aux hommes de bien et déplaît aux Dieux; il faut donc éviter de pareilles oblations.

Cette traduction des mots yamas et niyamas, en yamas et devoirs pieux, n'est pas absolument exacte. Voici au reste l'enumération des uns et des autres faite par Yadjnavallya, côther legislateur, citè par les deux commentateurs Coulloûce et Rajawaianada. Les Yamas, au nombre de dix, sout : la chasteté (Brahmatcharya), la compassion,

la patience, la méditation, la véracité, la droiture, l'abstience du mal, l'abstience du vol, la douceur et la tempérance. Les Niyamas sont : les ablutions, le silence, le jedne, le sacrifice, l'étude du Veda, la continence, l'obéissance au père spirituel, la pureté, l'impassibilité et l'exactitude.

207. » Qu'il ne mange jamais la nourriture offerte par un fou, par un homme en colère, par un malade, ni celle sur laquelle un pou est tombé, ou qui a été à dessein touchée avec le pied.

208. » Qu'il ne reçoive pas non plus la nourriture sur laquelle a jeté les yeux un homme ayant eausé un avorte-ment ', celle qui a été touchée par une femme ayant ses règles, celle qu'un oiseau a becquetée, celle qui s'est trouvée en contact avec un chien;

209. » Celle qu'une vaehe a flairée, et particulièrement celle qui a été criée, celle d'une bande de Bráhmanes fourbes, celle des courtisanes, et celle qui est méprisée par les hommes versés dans la sainte doctrine;

210. » Celle d'un voleur, d'un chanteur public, d'un charpentier, d'un usurier, d'un homme qui a récemment accompli un sacrifice, d'un avare, d'un homme privé de sa liberté, d'un homme chargé de chaines;

211. » Celle d'une personne en horreur à tout le monde, d'un eunque, d'une femme impudique, d'un lypocrite; qu'il ne reçoive pas les substances douces devenues aigres, celles qui ont été gardées une nuit, la nourriture d'un Sondra, les restes d'un autre;

212. » La nourriture d'un médecin, d'un chasseur, d'un homme pervers, d'un mangeur de restes, d'un homme féroce, d'une femme en mal d'enfant, celle d'un homme qui quitte le repas avant les autres pour faire son ablu-

'Littéralement, le meurtrier leçon, le meurtrier d'un Brâhd'un fœtus; et suivant une autre mane.

tion, celle d'une femme dont les dix jours de purification, après ses couches, ne sont pas encore écoulés;

- 213. » Celle qui n'est pas donnée avec les égards convenables, la viande qui n'a pas été offerte en sacrifice, la nourriture d'une femme qui n'a ni époux ni fils, celle d'un ennemi, celle d'une ville, celle d'un homme dégradé, celle sur laquelle on a éternué;
- 214. » Celle d'un médisant et d'un faux témoin, celle d'un homme qui vend la récompense d'un sacrifice, celle d'un danseur, d'un tailleur, d'un homme qui rend le mal pour le bien;
- 215. » Celle d'un forgeron, d'un Nichâda', d'un acteur, d'un orfèvre, d'un ouvrier en bambous, d'un armurier;
- 216. » Celle des gens qui élèvent des chiens, celle des marchands de liqueurs spiritueuses, celle d'un blanchisseur, d'un teinturier, d'un méchant, d'un homme dans la maison duquel s'est introduit, à son insu, l'amant de sa femme;
- 217. » Celle des hommes qui souffrent les infidélités de leurs femmes, ou qui sont soumis aux femmes en toutes circonstances, la nourriture donnée pour un mort avant que les dix jours soient écoulés, et enfin qu'il no mange pas toute nourriture qui ne lui plaît pas.
- 218. » La nourriture donnée par un roi détruit la virilité; celle d'un Soùdra, l'éclat de la science divine; celle d'un orfèvre, l'existence; celle d'un corroyeur, la réputation;
- Nichâda, homme dégradé, né d'un Brâhmane et d'une Soûdrâ. Voyez Liv. X, st. 8.

219. » Celle que donne un artisan, un cuisinier par exemple, anéantit toute postérité; celle d'un blanchisseur, la force musculaire; celle d'une bande de fripons et d'une courtisane exclut des mondes divins.

220. » Manger la nourriture d'un médecin, c'est avaler du pus; celle d'une fennne impudique, de la semence; celle d'un usurier, des excrémens; celle d'un armurier, des choses impures;

221. » Celle de toutes les autres personnes mentionnées dans l'ordre, et dont on ne doit pas goûter la nourriture, est considérée par les Sages comme de la peau, des os et des cheveux.

222. » Pour avoir, par mégarde, mangé la nourriture de l'une de ces personnes, il faut jeûner pendant trois jours; mais après l'avoir mangée avec connaissance de cause, on doit se soumettre à une pénitence, de même que si l'on avait goûté de la liqueur séminale, des excrémens et de l'urine.

223. » Que tout Dwidja instruit ne mange point le riz apprêté par un Soûdra qui ne fait pas de Sráddha; mais s'îl est dans le besoin, qu'îl accepte du riz cru en quantité suffisante pour une nuit seulement.

224. » Les Dieux, après avoir comparé avec attention un théologien avare et un financier libéral, déclarèrent que la nourriture donnée par ces deux hommes était de la même qualité;

225. » Mais Brahmâ, venant à eux, leur dit : « Ne faites « pas égal ce qui est différent ; la nourriture de l'homme « libéral est purifiée par la foi , celle de l'autre est souillée « par le défaut de foi. »

226. » Qu'un homme riche fasse toujours, sans relâelte et avec foi, des saerifices et des œuvres charitables '; car ces deux aetes, accomplis avec foi, au moyen de richesses loyalement aequises, procurent des récompenses impérissables.

227. » Qu'il remplisse constamment le devoir de la libéralité, lors de ses saerifices et de ses consécrations, soit dans l'enceinte consacrée aux oblations, soit hors de cette enceinte, autaut qu'il est en son pouvoir, et d'un esprit content, quand il trouve des hommes dignes de ses bienfaits.

228. » L'homme exempt d'envic, dont on implore la charité, doit toujours donner quelque chose; ses dons rencontreront un digne objet qui le délivrera de tout mal.

229. » Celui qui donne de l'eau obtient du contentement; celui qui donne de la nourriture, un plaisir inaltérable; le donneur de sésame, la postérité qu'il désire; celui qui donne une lampe, une excellente vue;

230. » Le donneur de terres obtient des propriétés territoriales; eelui qui donne de l'or, une longue vie; le donneur de maisons, de magnifiques palais; celui qui donne de l'argent (roûpya), une beauté (roûpa) parfaite;

231. » Le donneur de vêtemens parvient au séjour de

'Ces œuvres charitables sont de construire une fontaine publique, creuser un étang ou un puits, de de planter un jardin, etc.

Tchandra'; celui qui donne un cheval (aswa), au séjour des deux Aswis'; celui qui donne un taureau obtient une grande fortune; celui qui donne une vache s'élève au monde de Soûrya; 3

- 232. » Celui qui donne une voiture ou un lit obtient une épouse; celui qui donne un refuge, la souveraineté; le donneur de grains, une éternelle satisfaction; celui qui donne la science divine, l'union avec Brahme;
- 233. » De tous ces dons consistant en eau, riz, vaches, terres, vêtemens, sésame, or, beurre clarifié et autres, le don de la sainte doctrine est le plus important.
- 234. » Quelle que soit l'intention dans laquelle un homme fait tel ou tel don, il en recevra la récompense, selon cette intention, avec les honneurs convenables.
- 235. » Celui qui offre avec respect un présent, et celui qui le reçoit respectueusement, parviennent tous deux au ciel (Swarga); ceux qui agissent autrement vont dans l'enfer (Naraca).
- a36. » Qu'un homme ne soit pas fier de ses austérités: après avoir sacrifié, qu'il ne profère pas de mensonge, qu'il n'insulte pas des Brahmanes, même étant vexé par eux; après avoir fait un don, qu'il n'aille pas le prôner partout.

<sup>&#</sup>x27;Admis dans le séjour de Tchandra, il jouit des mêmes pouvoirs surhumains. (Commentaire.)

Les deux Aswîs, fils du soleil (Soûrya) et de la nymphe Aswinî, sont les médecins des Dieux.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soûrya, Dieu du soleil, est fils de Casyapa et d'Aditi, cc qui lui vaut le nom d'Aditya. On compte douze Adityas, qui sont les formes du soleil dans chaque mois de l'année.

- 237. » Un sacrifice est anéanti par un mensonge; le mérite des pratiques austères, par la vanité; l'existence, par l'insulte faite à des Brâhmanes; le fruit des charités, par l'action de les prôner.
- 238. » Évitant d'affliger aucun être animé, afin de ne pas aller seul dans l'autre monde, qu'il accroisse par degrés sa vertu, de même que les fourmis blanches augmentent leur habitation.
- 239. » Car son père, sa mère, son fils, sa femme et ses parens, ne sont pas destinés à l'accompagner dans son passage à l'autre monde; la vertu seule lui restera.
- 240. » L'homme naît seul, meurt seul, reçoit seul la récompense de ses bonnes actions et seul la punition de ses méfaits.
- 241. » Après avoir abandonné son cadavre à la terre, comme un morceau de bois ou une motte d'argile, les parens de l'homme s'éloignent en détournant la tête, mais la vertu accompagne son âme.
- 2/1. » Qu'il augmente donc sans cesse peu à peu sa vertu, afin de ne pas aller seul dans l'autre monde; car si la vertu l'accompagne, il traverse les ténèbres impraticables des séjours infernaux.
- 243. » L'homme qui a pour but principal la vertu, dont les péchés ont été effacés par une austère dévotion, est transporté sur-le-champ dans le monde céleste par la vertu, brillant de lumière, et revêtu d'une forme diviue.
- 244. » Que celui qui désire faire parvenir sa famille à l'élévation contracte toujours des alliances avec des

hommes de la première distinction, et abandonne entièrement tous les hommes bas et méprisables.

- 245. » En s'alliant constamment avec les hommes les plus honorables, et en fuyant les gens vils et méprisables, un Brâhmane parvient au premier rang; par une conduite contraire, il se ravale à la classe servile.
- 246. » Celui qui est ferme dans ses entreprises, doux, patient, étranger à la société des pervers, et incapable de nuire, s'il persiste dans cette bonne conduite, obtiendra le ciel par sa continence et sa charité.
- a47. » Il peut accepter de tout le monde du bois, de l'eau, des racines, des fruits, la nourriture qu'on lui offre sans qu'il la demande, du miel, et une protection contre le danger.
- 248. » Une aumône en argent apportée et offerte, et qui n'a été ni sollicitée ni promise auparavant, peut être reçue, même d'un homme coupable d'une mauvaise action; tel est le sentiment de Brahmā.
- 249. » Les Mânes des ancêtres de celui qui méprise cette aumône ne prennent aucune part, pendant quinze ans, au repas funèbre; et pendant quinze ans, le feu n'élève point l'oblation du beurre clarifié vers les Dieux.
- 250. » On ne doit pas rejeter avec orgueil un lit, des maisons, des brins de cousa, des parfums, de l'eau, des fleurs, des pierres précieuses, du caillé, de l'orge grillé, des poissons, du lait, de la viande, des herbes potagères.
- 251. » Si le maître de maison désire assister son père et sa mère et les autres personnes qui ont droit à son

respect, sa femme et ceux auxquels il doit protection, s'il veut honorer les Dieux ou ses hôtes, qu'il accepte de qui que ce soit; mais qu'il ne fasse pas servir à son propre plaisir ce qu'il a reçu.

- 252. » Mais si ses parens sont morts, ou s'il demeure séparé d'eux dans sa maison, il doit, lorsqu'il cherche sa subsistance, ne rien recevoir que des gens de bien.
- 253. » Un laboureur, l'ami d'une famille, un pâtre, un esclave et un barbier, un malheureux qui vient s'offrir pour travailler, sont des hommes de la classe servile qui peuvent manger la nourriture qui leur est donnée par ceux auxquels ils sont attachés.
- 254. » Le pauvre qui vient s'offrir doit déclarer ce qu'il est ', ce qu'il désire faire, et à quel service il peut être employé.
- 255. » Celui qui donne aux gens de bien, sur lui-même, des renseignemens contraires à la vérité, est l'être le plus criminel qu'il y ait au monde; il s'approprie par un vol un caractère qui n'est pas le sien.
- 256. » C'est la parole qui fixe toutes choses, c'est la parole qui en est la base, c'est de la parole qu'elles procèdent; le fourbe qui la dérobe, pour la faire servir à des faussetés, dérobe toute chose.
- 257. » Après avoir, suivant la règle, acquitté ses dettes envers les Saints (Maharchis) en lisant l'Écriture, envers les Mânes en donnant l'existence à un fils , envers les

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire, quelle est sa (Commentaire.)

famille, quel est son naturel. 'Si un homme ne laissait pas

Dieux en accomplissant les sacrifices, que le chef de famille, abandonnant à son fils les soins du ménage, reste dans sa maison entièrement indifférent aux affaires du monde, dirigeant toutes ses pensées vers l'Être supréme.

258. » Seul, et dans un endroit écarté, qu'il médite constamment sur le bonheur futur de son âme; car en méditant de cette manière, il parvient à la béatitude suprême, qui est l'absorption dans Brahme.

259. » Telle est la manière de vivre constante du Brâhmane maître de maison; telles sont les règles prescrites à celui qui a terminé son noviciat, règles louables qui augmentent la qualité de bonté.

260. » En se conformant à ces préceptes, le Brâhmane qui connaît les Livres saints se décharge de tout péché, et obtient la gloire d'être absorbé pour toujours dans l'Essence divine. »

un fils pour accomplir après lui précipités du séjour céleste dans le Sràddha (service funèbre), les l'enfer. Mânes de ses ancêtres seraient

## LIVRE CINQUIÈME.

## RÈGLES D'ABSTINÈNCE ET DE PURIFICATION; DEVOIRS DES FEMMES,

- Les Saints, ayant entendu la déclaration des lois qui concernent les maîtres de maison, s'adressèrent en ces termes au magnanime Bhrigou, qui procédait du Feu:
- a. » O maîtrel comment la mort peut-elle, avant l'âge fixé par le Véda, étendre son pouvoir sur les Brâhmanes qui observent leurs devoirs comme ils ont été déclarés, et qui connaissent les Livres saints? »
- Le vertueux Bhrigou, fils de Manou, dit alors à ces illustres Saints: «Écoutez pour quelles fautes la mort cherche à détruire l'existence des Brâhmanes;
- 4. » Lorsqu'ils négligent l'étude des Védas, abandonnent les coutumes approuvées, remplissent avec indolence leurs devoirs pieux ou enfreignent les règles d'abstinence, la mort attaque leur existence.
- 5. » L'ail, l'oignon, les poireaux, les champignons, et tous les végétaux qui ont poussé au milieu de matières impures, ne doivent pas être mangés par les Dwidjas.
- » Les gommes rougeâtres qui exsudent des arbres et se figent, celles qu'on en retire par des incisions, le

fruit du sélou ', le lait d'une vache qui vient de véler et qu'on fait épaissir au feu, doivent être évités avec grand soin par un Brâhmanc.

- 7. » Du riz bouilli avec du sésame, du samyáva\*, du riz cuit avec du lait et un gâteau de farine qui n'ont pas été préalablement offerts à une Divinité, des viandes qui n'ont pas été touchées en récitant des prières, du riz et du beurre clarifié destinés à être présentés aux Dieux, et dont l'oblation n'a pas été faite,
- 8. » Le lait frais d'une vache avant que dix jours se soient écoulés depuis qu'elle a vélé, celui de la femelle d'un chameau ou d'un quadrupède dont le sabot n'est pas fendu, le lait d'une brebis, celui d'une vache en chaleur ou qui a perdu son veau,
- 9. » Celui de toutes les bêtes sauvages qui habitent les bois, excepté le buffle, celui d'une femme, et toute substance naturellement douce, mais devenue acide, doivent être évités.
- 10. » Parmi ces substances acides, on peut manger du lait de beurre, ainsi que tout ce qu'on prépare avec du lait de beurre, et tous les acides qu'on extrait des fleurs, des racines et des fruits qui n'ont pas de propriétés nuisibles.
- 11. » Que tout Dwidja s'abstienne des oiseaux carnivores sans exception, des oiseaux qui vivent dans lcs villes, des quadrupèdes au sabot non fendu, excepté ceux

<sup>·</sup> Sélou, Cordia myxa. beurre, du lait, du sucre et de la

que permet la Sainte Écriture, et de l'oiseau appelé tittibha, '

- 12. » Du moineau, du plongeon, du cygne (hansa), du tchacravâca\*, du coq de village, du sârasa\*, du radijouvâla 4, du pivert (dâtyoûha)5, du perroquet et de la sáricá, 6
- 13. » Des oiseaux qui frappent avec le bec, des oiseaux palmipèdes, du vanneau, des oiseaux qui déchirent avec leurs griffes, de ceux qui plongent pour manger les poissons; qu'il s'abstienne de viande exposée dans la boutique d'un boucher et de viande séchée,
- 14. » De la chair du héron, de la balàcà 7, du corbeau, du hoche-queue, des animaux amphibies mangeurs de poissons, des porcs apprivoisés, et enfin de tous les poissons dont l'usage n'est pas permis.
- 15. » Celui qui mange la chair d'un animal est dit mangeur de cet animal, le mangeur de poissons est un mangeur de toutes sortes de viandes ; il faut donc s'abstenir de poissons.
- 16. » Les deux poissons appelés pâthîna 8 et rohita 9 peuvent être mangés dans un repas en l'honneur des Dieux ou des Mânes, ainsi que le râdjîva 10, le sinhatounda " et le sasalca 12 de toute sorte.
  - Parra Jacana ou P. Goensis. la pièce du Théâtre Indien, inti-Oie rougeatre, Anas casarca. tulée Ratnavalt.
  - 3 Grue indienne.
  - 4 Oiseau inconnu.
  - 5 Gallinule (Colebrooke).
- 6 Gracula religiosa. Cet oiseau est fort docile; il imite facilement tous les sons, et parle avec plus de purete que le perroquet. Voyez
- 7 Sorte de grue.
- <sup>4</sup> Poisson du Nil, Silurus pelorius.
  - o Cyprinus denticulatus. 10 Cyprinus niloticus.
  - " Poisson inconnu.
  - " Écrevisse de mer.

- 17. » Qu'il ne mange pas les animaux qui vivent à l'écart, ni les bêtes fauves et les oiseaux qu'il ne connaît point (bien qu'ils ne soient pas au nombre de ceux qu'on ne doit pas manger), ni ceux qui ont cinq griffes.
- 18. » Les législateurs ont déclaré que, parmi les animaux à einq griffes, le hérisson, le porcépie, le erocodile du Gange, le rhinocéros, la tortue et le lièvre, étaient permis, ainsi que tous les quadrupèdes qui n'ont qu'une rangée de dents ', le chameau excepté.
- 19. » Le Dwidja qui a mangé avec intention un champignon, la chair d'un porc privé ou d'un coq de village, de l'ail, un poireau ou un oignon, est sur-le-champ dégradé;
- 20. » Mais s'il a mangé l'une de ces six choses involontairement, qu'il fasse la pénitence du Sântapana , ou le Tchândriyana des religieux ascétiques; pour d'autres choses, qu'il jeûne un jour entier.
- 21. » Un Dwidja doit accomplir, chaque année, une pénitence appelée Prâdjāpatya 4, pour se purifier de la souillure contractée en mangeant, saus le savoir, des
- Ce passage présente une grave difficulté, attenda qu'il n'existe pas d'animaux a'ayaut qu'une rangée de deux. Dans la stance 35 du Livre I<sup>n</sup>, où le législateur part de de la création des animaux, il est question des bless féroces pouruses de deux rangées de deuts; le commentateur donne pour exemple le lion; toutes les dents des carnivores sont tranchantes, et croisent l'une sur l'autre; taudis que

les molaires des herbivores ruminans sont plates en - dessus, et s'appliquent l'une sur l'antre. C'est peut - être dans cette différence que présente le système dentaire des animaux, qu'il faut chercher l'explication du passage en question.

Voyez Liv. XI, st. 212.
Voyez Liv. XI, st. 218.

alimens défendus; et s'il l'a fait seiemment, qu'il subisse la pénitence particulière ordonnée dans ce cas.

- 22. » Les bêtes sauvages et les oiseaux dont l'usage est approuvé peuvent être tués, par les Brahmanes, pour le sacrifice et pour la nourriture de eeux qu'ils doivent soutenir; car Agastya 'le fit autrefois.
- 23. » En effet, on présentait aux Dieux la chair des bêtes sauvages et des oiseaux que la loi permet de manger, dans les anciens saerifices, et dans les offrandes faites par des Brâhmanes et par des Kchatriyas.
- 24. » Tout aliment susceptible d'être mangé ou avalé, et qui n'a éprouvé aucune souillure, peut, si on y ajoute de l'huile, être mangé, quoiqu'il ait été gardé pendant une nuit entière; il en est de même des restes du beurre clarifié.
- 25. » Tout mets préparé avec de l'orge ou du blé, ou apprêté de différentes manières avec du lait, quoique non arrosé d'huile, peut être mangé par les Dwidjas, même lorsqu'il a été gardé pendant quelque temps.
- 26. » Les alimens dont l'usage est permis ou interdit aux Dwidjas ont été énumérés sans omission; je vais vous déclarer maintenant les règles à suivre pour manger de la viande ou s'en abstenir.
- 27. » Que le Dwidja mange de la viande lorsqu'elle a été offerte en sacrifice et sanctifiée par les prières d'usage, ou bien une fois seulement quand des Brâhmanes le dé-

<sup>&#</sup>x27; Agastya est le nom d'un saint fameux.

sirent, ou dans une cérémonie religieuse lorsque la règle l'y oblige, ou quand sa vie est en danger.

- 28. » C'est pour l'entretien de l'esprit vital que Bralımâ a produit ee monde; tout ee qui existe, ou mobile ou immobile, sert de nourriture à l'être animé.
- 29. » Les êtres immobiles sont la proie de eeux qui se meuvent; les êtres privés de dents, de ceux qui en sont pourvus; les êtres sans mains, de ceux qui en ont; les lâches, des braves.
- 30. » Celui qui, même tous les jours, se nourrit de la chair des animaux qu'il est permis de manger, ne commet point de faute; car Brahmà a créé certains êtres animés pour être mangés, et les autres pour les manger.
- 31. » Manger de la viande seulement pour l'aecomplissement d'un sacrifice a été déclaré la règle des Dieux; mais agir autrement est dit la règle des Géans.
- 32. » Celui qui ne mange la chair d'un aninnal qu'il a acheté, ou qu'il a élevé lui-même, ou qu'il a reçu d'un autre, qu'après l'avoir offerte aux Dieux ou aux Mánes, ne se rend pas coupable.
- 33. » Que le Dwidja qui connaît la loi ne mange jumais de viande sans se conformer à cette règle, à moins de nécessité urgente; car, s'il enfreint cette règle, il sera, dans l'autre monde, dévoré par les animaux dont il a mangé la chair illicitement, sans pouvoir opposer de résistance.
- 34. » La faute de celui qui tue des bêtes fauves, séduit par l'attrait du gain, n'est pas considérée, dans l'au-

tre monde, comme aussi grande que celle du Dwidja qui mange des viandes sans les avoir préalablement offertes aux Dieux.

- 35. » Mais l'homme qui, dans une cérémonie religieuse, se refuse à manger la chair des animaux sacrifiés, lorsque la loi l'y oblige, renaît, après sa mort, à l'état d'animal, pendant vingt et une transmigrations successives.
- 36. » Un Bráhmane ne doit jamais manger la chair des animaux qui n'ont pas été consacrés par des prières (Mantras); mais qu'il en mange, se conformant à la règle éternelle, lorsqu'ils ont été consacrés par les paroles sacrées.
- 37. » Qu'il fasse avec du beurre ou de la pâte l'image d'un animal, lorsqu'il a le désir de manger de la viande; mais qu'il n'ait jamais la pensée de tuer un animal sans en faire l'offrande.
- 38. » Autant l'animal avait de poils sur le corps , autant de fois celui qui l'égorge d'une manière illicite périra de mort violente à chacune des naissances qui suivront.
- 39. » L'Être qui existe par sa propre volonté a créé lui-même les animaux pour le sacrifice; et le sacrifice est la cause de l'accroissement de cet univers; c'est pourquoi le meurtre commis pour le sacrifice n'est point un meurtre.
- 40. » Les herbes, les bestiaux, les arbres, les animaux amphibies et les oiseaux dont les sacrifices ont ter-

miné l'existence, renaissent dans une condition plus relevée.

- 41. » Lorsqu'on reçoit un hôte avec des cérémonies partieulières, lorsqu'on fait un saerifiee, lorsqu'on adresse des offrandes aux Mânes ou aux Dieux, on peut immoler des animaux; mais non dans toute autre circonstanee: telle est la décision de Manou.
- 42. » Le Dwidja qui eonnaît bien l'essence et la signification de la Sainte Écriture, lorsqu'îl tuc des animaux dans les occasions qui viennent d'être mentionnées, fait parvenir à un séjour de bonheur et lui-même et les animaux immolés.
- 43. » Tout Dwidja doué d'une âme généreuse, soit qu'il demeure dans sa propre maison, ou dans celle de son père spirituel, ou dans la forêt ', ne doit commettre aueun meurtre sur les animaux sans la sanction du Véda, même en cas de détresse.
- 44. » Le mal preserit et fixé par la Sainte Écriture, et que l'on fait dans ce monde composé d'êtres mobiles et immobiles, ne doit pas être considéré comme du mal; car c'est de la Sainte Écriture que la loi procède.
- 45. » Celui qui, pour son plaisir, tue d'innocens animaux, ne voit pas son bonheur s'accroître, soit pendant sa vie, soit après sa mort.
- 46. » Mais l'homme qui ne eause pas, de son propre mouvement, aux êtres animés, les peines de l'esclavage et
- 'C'est-à-dire, soit qu'il appartienne à l'ordre des maîtres de ou à celui des anachorètes.

de la mort, et qui désire le bien de toutes les créatures, jouit d'une félicité sans fin.

- 47. » Celui qui ne fait de mal à aucun être réussit sans difficulté, quelle que soit la chose qu'il médite, qu'il fasse, à laquelle il attache sa pensée.
- 48. » Ce n'est qu'en faisant du mal aux animaux qu'on peut se procurer de la viande; et le meurtre d'un animal ferme l'accès du Paradis; on doit donc s'abstenir de manger de la viande sans observer la règle prescrite.
- 49. » En considérant attentivement la formation de la chair, et la mort ou l'esclavage des êtres animés, que le Dwidja s'abstienne de toute espèce de viande, même de celle qui est permise.
- 50. » Celui qui, se conformant à la règle, ne mange pas de la viande comme un Vampire (Pisâtcha), se concilie l'affection dans ce monde, et n'est pas affligé par les maladies.
- 51. » L'homme qui consent à la mort d'un animal; celui qui le tue, celui qui le coupe en morceaux, l'acheteur, le vendeur, celui qui prépare la viande, celui qui la sert, et enfin celui qui la mange, sont tous regardés comme ayant part au meurtre.
- 52. » Il n'y a pas de mortel plus coupable que celui qui désire augmenter sa propre chair, au moyen de la chair des autres êtres, sans honorer auparavant les Mânes et les Dieux.
  - 53. » L'homme qui ferait chaque année, pendant cent

ans, le sacrifice du cheval (Aswamédha), ct celui qui pendant sa vie ne mangerait pas de viande, obtiendraient une récompense égale pour leurs mérites.

54. » En vivant de fruits et de racines pures, et des grains qui servent de nourriture aux anachorètes, on n'obtient pas une aussi grande récompense qu'en s'abstenant entièrement de la chair des animaux.

55. » IL ME ' dévorera dans l'autre monde, celui dont je mange la chair ici-bas l' » C'est de cette réflexion que dérive véritablement, suivant les Sages, le mot qui signifie CHAIR.

56. » Ce n'est pas une faute que de manger de la viande, de boire des liqueurs spiritueuses, de se livrer à l'amour, dans les cas où cela est pernnis; le penchant des hommes les y porte; mais s'en abstenir est très méritoire.

57. » Je vais déclarer maintenant, de la manière convenable et en suivant l'ordre relativement aux quatre classes, les règles de purification pour les morts et celles de la purification des choses inanimées.

58. » Lorsqu'un enfant a toutes ses dents, et lorsque, après la naissance des dents, on lui a fait la tonsure et l'investiture du cordon, s'il vient à mourir, tous ses

L'Aswamédha est un sacrifice de l'ordre le plus élevé; accompli cent fois par un prince, il lui donne le droit de régner sur les Dieux à la place d'Indra. Ce sacrifice, d'abord emblématique ( le cheval étant simplement attaché pendant la cérémonie, mais non immolé), est ensuite devenu réel. <sup>3</sup> Ces deux mots sont représen-

\* Ces deux mots sont représentés, dans l'original sanscrit, par les deux mots мам sa, qui, réunis, forment mâmsa, qui signifie chair. parens sont impurs; à la naissance d'un enfant, la règle est la même.

59. » L'impureté occasionnée par un corps mort a été déclarée par la loi durer dix jours et dix nuits pour les sapindas, ou jusqu'au moment où les os soul recueillis ', c'est-à-dire pendant quatre jours, ou seulement pendant trois jours, ou même un seul, suivant le mérite des Brâhmanes parens du mort. '

60. » La parenté des sapindas 3 ou des hommes liés entre eux par l'offrande des gâteaux (pindas) cesse avec la septième personne, ou le sixième degré de l'ascen-

'Lorsqu'on brûle le corps, on ménage le fen de manière qu'il reste quelques os, que l'on recueille ensnite. ( Rech. Asiat., vol. VII., p. 242.)

\*Le Brâhmane qui entretient le feu sacré present par la Frouti, et qui a étudié le Véda avec les Mantras et les Brâhmanas, se purific en un jour; celui qui n'a qu'un seul de ces deux mérites, en trois jours; celui qui n'entretient que le feu prescrit par la Smriti, est purifié en quatre jours; enfin, celui qui n'est recommandable par aucune qualité, se purifice en dis jours, (Commentaire.)

<sup>1</sup> Le père, le grand-père d'un homme, et les quatre aïeux qui suivent dans la ligne ascendante, en tout six personnes, sont dits sapindas. La qualité de sapinda s'arrête au septième aïenl. Il en est, de même dans la ligne descendante pour le fils, le petit-fils, etc.

Cette qualité de sapinda résulte de la liaison établie par le gâteau funèbre (pinda). En effet, nn gåteau est offert au père, au grandpère paternel, et au bisaïeul paternel; les trois aïeux dans la ligne ascendante qui viennent après le bisaïeul paternel, ont pour leur part le reste du riz qui a servi à faire les gâteaux. Le septième aïeul ne participe point anx gâteaux funèbres. L'homme dont les six personnes mentionnées sont sapindas, est aussi leur sapinda, à cause de la liaison établie par l'offrande des gâteaux. La qualité de sapinda embrasse donc sept personnes. -La qualité de samânodaca ne cesse que lorsque les relations de parenté ne laissent plus de traces dans la mémoire des hommes. (Commentaire.) Voyez ci-dessus, Liv. III, st. 215-220, et le Digest of Hindu Law, vol. 111, p. 531.

dance et de la descendance; celle des samánodacas ou de ceux qui sont liés par une égale oblation d'eau, cesse lorsque leur origine et leurs noms de famille ne sont plus connus.

- 61. » De même que cette impureté ' est déclarée pour les sapindas à l'oceasion d'un parent mort, de même qu'elle soit observée à la naissance d'un enfant par tous ceux qui recherchent une pureté parfaite.
- 62. » La souillure causée par un mort est commune à tous les sapindas; mais celle de la naissance n'est que pour le père et la mère; et pour la mère surtout, car le père se purifie en se baignant.
- 63. » L'homme qui a répandu sa semence est purifié par un bain; s'il a donné le jour à un enfant par son union avec une femme déjà mariée à un autre, qu'il expie sa faute par une purification de trois jours.
- 64. » En un jour et une nuit ajoutés à trois fois trois nuits, les sapindas, quel que soit leur mérite, qui ont touché un cadavre, sont purifiés; les samánodacas, en trois jours.
- 65. » Un élève qui accomplit la cérémonie des funérailles de son directeur, dont il n'est point parent, n'est purifié qu'au bout de dix nuits; il est égal, dans ce eas, aux sapindas qui portent le corps.
- 66. » En autant de nuits qu'il s'est écoulé de mois depuis la conception, une femme est purifiée lors d'une fausse
- Les sapindas ne doivent point ablutions journalières et le culte faire leur toilette, mais rester divin. (Rech. Asiat., vol. VII, sales, et s'abstenir de parfums.

  Ils doivent également omettre les

couche; et une femme qui a ses règles se purisie en se baignant, lorsque l'écoulement sanguin est arrêté.

- 67. » Pour des enfans mâles qui meurent avant d'avoir été tonsurés, la purification est d'un jour et d'une nuit, suivant la loi; mais lorsqu'on leur a fait la tonsure, une purification de trois nuits est requise.
- 68. » Un cufant mort avant l'âge de deux ans, et qui n'a pas été tonsuré, doit être transporté hors de la ville par ses parens, orné de guirlandes de fleurs, et doit être déposé dans une terre pure, sans qu'on ramasse ses os par la suite.
- 69. » On ne doit faire pour lui ni la céréinonie avec le feu consacré', ni des libations d'eau; après l'avoir laissé comme un morceau de bois dans la forêt, scs parens sont soumis à une purification de trois jours.
- 70. »Les parens ne doivent point faire de libation d'eau pour un enfant qui n'avait pas trois ans accomplis; ils peuvent cepcudant en faire, s\( \frac{m}{2} \) avait toutes ses dents, ou si on lui avait donné un non. \( \)
- 71. » Un Dwidja, si son compagnon de noviciat vient à mourir, est impur pendant un jour et une nuit; à la naissance d'un enfant, une purification de trois nuits est prescrite pour les samánodacas.
- 72. » Les parens par alliance des demoiselles fiancées, mais non mariées, qui viennent à mourir, se purifient
- 'C'est-à-dire qu'on ne doit pas brûler son corps. — Le bûcher d'un Brâhmane qui entretenait p. 241 et 245.)

en trois jours; leurs parens paternels sont purifiés de la même manière, si la mort a lieu après le mariage.

- 73. » Qu'ils se nourrissent de riz non assaisonné de sel factice, qu'ils se baignent pendant trois jours, qu'ils s'abstiennent de viande et couchent à part sur la terre.
- 74. » Telle est la règle de l'impureté causée par la mort d'un parent, lorsqu'on se trouve sur le lieu même; mais en cas d'éloignement, voici quelle est la règle que doivent suivre les sapindas et les samânodacas :
- 75. » Celui qui apprend, avant l'expiration des dix jours d'impureté, qu'un de ses parens est mort dans un pays éloigné, est impur pendant le reste des dix jours;
- 76. » Mais si le dixième jour est passé, il est impur pendant trois nuits; et s'il s'est écoulé une année, il se purific en se baignant.
- 77. » Si, lorsque les dix jours sont expirés, un homme apprend la mort d'un parent ou la naissance d'un enfant mâle, il devient pur en se plongeant dans l'eau avec ses vétemens.
- 78. » Lorsqu'un enfant qui n'a pas encore toutes ses dents, ou un samànodaca, vient à mourir dans un pays éloigné, son parent est sur-le-champ purifié en se baignant avec ses habits.
- 79. » Si, pendant les dix jours, une nouvelle mort ou une nouvelle naissance a lieu, un Brâhmane demeure impur, seulement tant que ces dix jours ne sont pas écoulés.
  - 80. » A la mort d'un instituteur, l'impureté de l'élève

a été déclarée durer trois nuits; elle est d'un jour et d'une nuit, si le fils ou la femme de l'instituteur vient à mourir : telle est la règle établie.

- 81. » Lorsqu'un Brâhmane qui a lu toute la Sainte Écriture est décédé, un homme qui demeure dans la méme maison est souillé pendant trois nuits; et pendant deux jours et une nuit pour un oncle maternel, un élève, un chapelain, et un parent éloigné.
- 82. » Lorsqu'un homme demeure dans le même lieu qu'un souverain de race royale qui vient à mourir, il est impur tant que dure la leur du soleil ou des étoiles, selon que l'évênement a eu lieu le jour ou la nuit; il est impur un jour entier à la mort d'un Brâhmane demeurant dans la même maison, et qui n'a pas lu tous les Livres saints, ou à celle d'un maître spirituel qui connaît seulement une partie des Védas et des Védângas.
- 83. » Un Bráhmane qui n'est recommandable ni par sa conduite, ni par son savoir, devient pur en dix jours, à la mort d'un sapinda initié et à la naissance d'un enfant qui vient à terme; un Kchatriya, en douze jours; un Vaisya, en quinze; un Soûdra ', en un mois.
- 84. » Aucun homme ne doit prolonger les jours d'impureté, ni interrompre les oblations aux feux sacrés; pendant qu'il les accomplit, quoique sapinda, il ne peut pas être impur.
- 85. » Celui qui a touché un Tchândâla, une femme ayant ses règles, un homme dégradé pour un grand

<sup>&#</sup>x27;Le mariage tient lieu de l'initiation pour les Soudras.

crime, unc femme qui vient d'acconcher, un corps mort, ou une personne qui en a touché un, se purific en se baignant.

- 86. » Le Brâhmane qui a fait ses ablutions et s'est bien purifié doit toujours, à la vue d'un homme impur, réciter à voix basse les prières (Mantras) au Soleil, et les oraisons qui effacent la souillure.
- 87. » Lorsqu'un Brâhmane a touché un os humain encore gras, il se purific en se baignant; si l'os n'est pas onetucux, en prenant de l'cau dans sa bouche, et en touchant une vache ou en regardant le soleil.
- 88. » Un élève en théologie ne doit pas faire de libations d'eau, dans une cérémonte finèbre, avant la fin de son noviciat; mais lorsqu'il est terminé, s'il fait une libation d'eau, il lui faut trois nuits pour se purifier.
- 89. » Pour ceux qui négligent leurs devoirs, pour cenx qui sont nés du mélange impur des classes, pour les mendians hérétiques, pour ceux qui abandonnent la vie volontairement, on ne doit point faire de libation d'eau;
- 90. » Non plus que pour les femmes qui adoptent les manières et le costume des hérétiques, ni pour celles qui mêment une vie déréglée, ou qui se font avorter, ou qui font périr leurs maris, ou qui boivent des liqueurs spiritueuses.
- 91.» Un novice, en transportant le corps de son instituteur qui lui a fait étudier avant l'investiture un Sâkhâ' ou branche du Véda, de son précepteur qui lui a
- 'Une Sâkhâ est une branche de plusieurs Sanhitâs, ou collecou subdivision des Védas formée tions de prières dans chaque Véda.

enseigné une portion du Véda ou un Védanga, de son directeur qui lui a expliqué le sens des Livres saints, de son père ou de sa mère, ne viole pas les règles de son ordre.

- 92. » On doit transporter hors de la ville le corps d'un Soùdra décédé, par la porte du midi; et eeux des Dwidjas, d'après l'ordre des classes, par les portes de l'ouest, du nord et de l'orient.
- 93. » Les rois de race noble et qui ont reçu l'onction royale, les novices, les hommes qui se livrent à des austérités pieuses, et eux qui offrent un sacrifice, ne peuvent pas éprouver d'impureté; les uns occupent le siége d'Indra, les autres sont toujours aussi purs que Brahme.
- 94. » Pour le roi qui est placé sur le trôue de la souveraineté, la purification est déclarée avoir lieu à l'instant; il doit ee privilége au poste éminent qui ne lui est confié que pour qu'il veille sans cesse au salut des peuples.
- 95. » La purification a de même lieu sur-le-champ ou ceux qui périssent dans un combat après que le roi a fait sa retraite, ou qui sont tués par la foudre ou par l'ordre du roi, ou qui perdent la vie en défendant une vache ou un Brâhmane, et pour tous ceux que le roi désire être purs, comme son conseiller spirituel (Pourohita), afin que ses affaires n'éprouvent pas de retard.
- 96. » Le corps d'un roi est composé de particules émanées de Soma , d'Agni , de Sourya , d'Anila , d'Indra 5,

<sup>&#</sup>x27;Soma ou Tchandra, Dieu de la lune, est aussi le souverain des sacrifices, le roi des Bràhmanes, sud-est.

de Couvéra <sup>6</sup>, de Varouna <sup>7</sup> et de Yama <sup>8</sup>, les huit *princi*paux gardiens du monde (Locapâlas).

- 97. » Puisque dans la personne du roi résident les gardiens du monde, il est reconnu par la loi qu'il ne peut pas être impur; car ces Génies tutélaires produisent ou éloignent la pureté ou l'impureté des mortels.
- 98. » Celui qui meurt d'un coup d'épée » dans un combat, en remplissant le devoir d'un Kehatriya, accomplit dans cet instant le sacrifice le plus méritoire, et la purification a lieu pour lui sur-le-champ: telle est la loi.
- 99. » Lorsque les jours d'impureté sont à leur fin, le Brâhmane qui a fait un Srâddha se purifie en touelant de l'eau; un Kchatriya, en touchant son cheval, son éléphant ou ses armes; un Vaisya, en touchant son aiguillon ou les rênes de ses bœufs; un Soûdra, en touchant son bâton.
- 100. » Le mode de purification qui concerne les sapindas vous a été déclaré, ó chefs des Dwidjas! apprenez maintenant le moyen de se purifier à l'occasion de la mort d'un parent plus éloigné.
- 101. » Un Brâhmane, après avoir transporté, avec l'affection qu'on a pour un parent, le corps d'un Brâhmane
- <sup>3</sup> Soûrya ou Arca est le Dieu du soleil.
- 4 Anila, appelé aussi Vâyou et Pavana, est le Dieu du vent et le régent du nord-ouest.
- 5 Indra ou Sacra est le roi du ciel, et préside à l'est.
- 6 Couvéra, Dieu des richesses, est le régent du nord.
- Varouna, Dieu des eaux, est le régent de l'onest.
   Yama, Dieu des enfers, pré-
- side au midi.

  Littéralement, d'un coup d'une
- <sup>9</sup> Littéralement, d'un coup d'une arme que l'on brandit.

qui ne lui est pas sapinda, ou celui de quelqu'un de ses proches parens par sa mèrc, est purifié en trois nuits;

101. » Mais s'il accepte la nourriture offerte par les sapindas du mort, dit jours sont nécessaires pour sa purification; s'il ne mange rien, il est purifié en un jour, à moins qu'il ne demeure dans la même maison que le défunt; car, dans ce cas, une purification de trois jours est requise.

103. » Après avoir suivi volontairement le convoi d'un parent paternel ou de toute autre personne, s'il se baigne ensuite avec ses habits, il se purifie en touchant le feu et en mangeant du beurre clarifié.

104. » On ne doit point faire porter au cimetière par un Soûdra le corps d'un Brâlmane, Jorsque des personnes de sa classe sont présentes; car l'offraude funèbre étant polluée par le contact d'un Soûdra, ne facilite pas l'accès du ciel au défunt.

105. » La science sacrée, les austérités, le feu, les alimens purs, la terre, l'esprit, l'eau, l'enduit fait avec de la bouse de vache, l'air, les cérémonies religieuses, le solcil, et le temps, voilà quels sont les agens de la purification pour les êtres animés.

106. De toutes les choses qui purifient, la pureté dans l'acquisition des richesses est la meilleure; celui qui conserve sa pureté en devenant riche est réellement pur, et non celui qui n'est purifié qu'avec de la terre et de l'eau.

107. » Les honnues instruits se purifient par le pardon des offenses; ceux qui négligent leurs devoirs, par les dons; ceux dont les fautes sont secrètes, par la prière à voix basse; ceux qui connaissent parfaitement le Véda, par les austérités.

- 108. » La terre et l'eau purifient ce qui est souillé; une rivière est purifiée par son courant; une femme qui a eu de coupables pensées, par ses règles; un Brâlımane devient pur en se détachant de toutes les affections mondaines.
- 109. » La souillure des membres du corps de l'homme est enlevée par l'eau; celle de l'esprit, par la vérité; la sainte doctrine et les austérités effacent les souillurcs du principe vital; l'intelligence est purifiée par le savoir.
- 110. » Les règles certaines de la purification qui concernent le corps viennent de vous être déclarées; apprenez maintenant quels sont les moyens assurés de purifier les divers objets dont on fait usage.
- 111. » Pour les métaux, pour les pierres précieuses, et pour toute chose faite de pierre, la purification prescrite par les Sages se pratique avec des cendres, de l'eau et de la terre
- 112. a Un vase d'or qui n'a pas renfermé de substance onctueuse se nettoic simplement avec de l'eau, de même que tout ce qui est produit dans l'eau, comme le corail, les coquilles, les perles, ce qui tient de la nature de la pierre et l'argent non ciselé.
- 113. » L'union du Feu et des Eaux a donné naissance à l'or et à l'argent; en conséquence, la purification la plus estimée pour ces deux métaux se fait avec les élémens qui les ont produits.

- 114. » Les pots de cuivre, de fer, de laiton, d'étain, de fer-blane et de plomb, seront eonvenablement nettoyés avec des cendres, des acides et de l'eau.
- 115. » La purification prescrite pour tous les liquides consiste à enlever avec des feuilles de cousa la superficie qui a été souillée; celle des toiles cousues ensemble se fait en les arrosant avec de l'eau bien pure; celle des ustensiles de bois, en les rabotant.

116. » Les vases qui servent au sacrifice, comme les tasses où l'on boit le jus de l'asclépiade (soma), et ceux où l'on met le beurre elarifié, doivent, au moment du sacrifice, être frottés avec la main et lavés.

- 117. » Les pots dans lesquels on prépare l'oblation, les différentes cuillers avec lesquelles on jette dans le feu le beurre clarifié, le vase de fer, le van, le chariot, le pilon et le mortier ', doivent être purifiés avec de l'eau chaude.
- 118. » On purifie, en les arrosant, des grains et des vêtemens en quantité excédant la charge d'un homme; mais s'ils sont en petite quantité, la loi ordonne de les laver.
- 110. » Les peaux, les corbeilles en canne tressée, sont purifiées de la même manière que les vêtemens; pour les herbes potagères, les racines et les fruits, la même purification est requise que pour le grain.

120. » On purifie les étoffes de soie ou de laine avec des terres salines; les tapis de laine du Népâl, avec les

<sup>&#</sup>x27; C'est un mortier de bois, servant à dégager le riz de ses balles.

fruits broyés du savouier; les tuniques et les manteaux, avec les fruits du vilva\*; les tissus de lin, avec des graines de moutarde blanche *écrasées*.

- 121. » Les ustensiles faits avec des coquillages, de la corne, des os ou de l'ivoire, doivent être purifiés par l'homme instruit, comme les tissus de lin, en ajoutant de l'urine de vache ou de l'eau.
- 122. » On purifie l'herbe, le bois à brûler et la paille, en les arrosant avec de l'eau; une maison, en la balayant, en la frottant et en l'enduisant de bouse de vache; un pot de terre, en le faisant cuire une seconde fois;
- 123. » Mais lorsqu'un vase de terre a été en contact avec une liqueur spiritueuse, de l'urine, des excrémens, des crachats, du pus ou du sang, il ne sera pas purifié même par une seconde cuisson.
- 124. » On purifie le sol de cinq manières, en le balayant, en l'enduisant de bouse de vache, en l'arrosant avec de l'urine de vache, en le grattant, en y faisant séjourner des vaches un jour et une nuit.
- 125. » Une chose becquetée par un oiseau, flairée par une vache, secouée avec le pied, sur laquelle on a éternué, ou qui a été souillée par le contact d'un pou, est purifiée par une aspersion de terre.
- 126. » Tant que l'odeur et l'humidité causées par une substance impure restent sur un objet souillé, pendant tout ce temps il faut employer de la terre et de l'eau pour toutes les purifications des objets inanimés.

<sup>&#</sup>x27; Egle marmelos.

- 127. » Les Dieux ont assigné aux Brâhmanes trois choses pures qui leur sont particulières, savoir : la chose qui a été soullée à leur insu, celle qu'ils arrosent avec de l'eau en cas de doute, et celle qu'ils ordonnent en disant : « Que cette chose soit pure pour moi. »
- 128. » Les eaux dans lesquelles une vache peut étancher sa soif sont pures, lorsqu'elles coulent sur une terre pure, lorsqu'elles nie sont soullées par aucune malpropreté, lorsqu'elles sont agréables par leur odeur, leur couleur et leur goût.
- 129. » La main d'un artisan est toujours pure pendant qu'il travaille, de même que la marchandise exposée pour être vendue; la nourriture donnée à un novice qui mendie n'est jamais souillée: telle est la règle établie.
- 130. » La bouche d'une femme est toujours pure; un oiseau est pur dans le moment où il fait tomber un fruit; un jeune animal, pendant qu'il tette; un chien, lorsqu'il chasse les bêtes fauves.
- 131. » La chair d'une bête sauvage tuée par des chiens a été déclarée pure par Manou, de même que celle d'un animal tué par d'autres carnivores ou par des gens vivant de la chasse, comme les Tchándálas.
- 132. » Toutes les cavités au-dessus du nombril sont pures; celles qui se trouvent au-dessous sont impures, de même que toutes les exerétions qui sortent du corps.
- 133. » Les mouches, les gouttelettes de salive qui s'échappent de la bouche, l'ombre même d'une personne impure, une vache, un cheval, les rayons du soleil, la

poussière, la terre, l'air, le feu, qui ont touché des objets impurs, doivent toujours être considérés comme purs dans leur contact.

- 13.4. » Pour purifier les organes par lesquels sortent les exerémens et l'urine, on doit employer de la terre et de l'eau autant qu'il est nécessaire, ainsi que pour enlever les douze impuretés du corps.
- 135. » Les exsudations grasses, la liqueur séminale, le sang, la crasse de la tête, l'urine, les exerémens, le nucus du nez, l'ordure des oreilles, l'hunneur flegmatique, les larmes, les concrétions des yeux et la sueur, sont les douze impuretés du corps humain.
- 136. » Celui qui désire la pureté doit employer un morceau de terre avec de l'eau pour le conduit de l'urine; il doit en employer trois pour l'anus, dix pour une main, la gauche, qui est celle dont il faut se servir pour cette purification, et sept pour les deux, ou plus s'il est nécessaire.
- 137. » Cette purification est celle des maîtres de maison; celle des novices doit être double, celle des anachorètes triple, celle des mendians ascétiques quadruple.
- 138. » Après avoir déposé son urine ou ses exerémens, on doit, après la purification ci-dessus mentionnée, se laver la bouche, puis arroser les cavités de son corps, et de même lorsqu'on va lire le Véda, et toujours au moment de manger.
- 139. » Que le Dwidja prenne d'abord de l'eau dans sa bouche à trois reprises, et s'essuie ensuite deux fois la

bouche s'il désire la pureté de son corps : une femme et un Soûdra ne font cela qu'une fois.

- 140. » Les Soûdras qui se consorment aux préceptes de la loi doivent se faire raser la tête une sois par mois; leur mode de purisseation est le même que celui des Vaisyas, et les restes des Brâhmanes doivent être leur nourriture.
- 141. » Les goutelettes de salive qui tombent de la bouche sur une partie du corps ne rendent pas impur, non plus que les poils de la barbe qui entrent daus la bouche, ni ce qui s'introduit entre les dents.
- 142. » Les gouttes d'eau qui découlent sur les pieds de celni qui présente de l'eau aux autres pour leur ablution, doivent être reconnues comme pareilles à des eaux qui coulent sur un sol pur; il ne peut pas être souillé par elles.
- 143. Celui qui en portant un fardeau, n'importe de quelle manière, est touché par un homme ou un objet impur, peut, sans déposer ce qu'il porte, se purifier en faisant une ablution.
- 144. » Après avoir vomi, ou après avoir été purgé, on doit se baigner et manger du beurre clarifié; lorsqu'on vomit après avoir mangé, on doit seulement se laver la bouche; le bain est ordonné pour celui qui a eu conmerce avec une femme.
- 145. » Après avoir dorini, après avoir éternué, après avoir mangé, après avoir craché, après avoir dit des mensonges, après avoir bu et au moment de lire la

Sainte Écriture, on doit se laver la bouche, même étant pur.

- 146. Je vous ai déclaré complétement les règles de purification qui concernent toutes les classes, et les moyens de purger de souillure les objets dont on se sert; apprenez maintenant les lois qui regardent les femmes.
- 147. » Une petite fille, une jeune femme, une femme avancée en âge, ne doivent jamais rien faire suivant leur propre volonté, même dans leur maison.
- 148. » Pendant son enfance, une femme doit dépendre de son père; pendant sa jeunesse, elle dépend de son mari; son mari étant mort, de ses fils; si elle n'a pas de fils, des proches parens de son mari, ou, à leur défaut, de ceux de son père; si elle n'a pas de parens paternels, du souverain; une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise.
- 149. » Qu'elle ne cherche jamais à se séparer de son père, de son époux ou de ses fils; car, en se séparant d'eux, elle exposerait au mépris les deux familles.
- 150. » Elle doit être toujours de bonne humeur, conduire avec adresse les affaires de la maison, prendre grand soin des ustensiles du ménage, et n'avoir pas la main trop large dans sa dépense.
- 151. » Celui auquel elle a été donnée par son père, ou par son frère avec l'assentiment paternel, elle doit le servir avec respect pendant sa vie, et ne point lui manquer après sa mort, soit en se conduisant d'une manière impudique, soit en négligeant de faire les oblations qu'elle doit lui adresser.

- 152. » Les paroles de bénédiction et le sacrifice au Seigneur des créatures (Pradjàpati), ont pour motif, dans les cérémonies nuptiales, d'assurer le bonheur des mariées; mais l'autorité de l'époux sur sa femme repose sur le don que le père lui a fait de sa fille au moment des fiançailles.
- r53. » Le mari dont l'union a été consacrée par les prières d'usage procure continuellement ici-bas du plaisir à son épouse, soit dans la saison convenable, soit dans un autre temps, et lui fait obtenir le bonheur dans l'autre monde.
- 154. » Quoique la conduite de son époux soit blânable, bien qu'il se livre à d'autres amours et soit dépourvu de bonnes qualités, une femme vertueuse doit constamment le révérer comme un Dieu.
- 155. » Il u'y a ni sacrifice, ni pratique pieuse, ni jcûne, qui concernent les femmes en particulier; qu'une épouse chérisse et respecte son mari, elle sera lionorée dans le ciel.
- 156. » Une femme vertueuse qui désire obtenir le même séjour de félicité que son mari, ne doit rien faire qui puisse lui déplaire, soit pendant sa vie, soit après sa mort.
- 157. » Qu'elle amaigrisse son corps volontairement en vivant de fleurs, de racines et de fruits purs; mais, après avoir perdu son époux, qu'elle ne prononce même pas le nom d'un autre homme.
- ' On ne trouve rien dans les cruel qui oblige les femmes à monlois de Manou qui autorise l'usage ter sur le bûcher après la mort de

158. » Que jusqu'à la mort elle se maintienne patiente et résignée, vouée à des observances pieuses, chaste et sobre comme un novice, s'appliquant à suivre les excellentes règles de conduite des femmes n'ayant qu'un seul époux.

159. » Plusieurs milliers de Brâhmanes exempts de sensualité dès leur plus tendre jeunesse, et qui n'ont pas laissé de postérité, sont pourtant parvenus au ciel;

160. » Et de même que ces hommes austères, la femme vertueuse qui, après la mort de son mari, se conserve parfaitement chaste, va droit au ciel, quoiqu'elle n'ait pas d'enfans.

161. » Mais la veuve qui, par le désir d'avoir des enfans, est infidèle à son mari, encourt le mépris ici-bas, et sera exclue du séjour céleste où est admis son époux.

162. » Tout enfant que met au monde une femme après avoir eu commerce avec un autre que son mari, n'est pas son enfant légitime; de même, celui qu'engendre un homme avec la femme d'un autre ne lui appartient pas; et nulle part, dans ce code, le droit de prendre un second époux n'a été assigné à une femme vertueuse.

163. » Celle qui abandonne son mari, lequel appartient à une elasse inférieure, pour s'attacher à un homme d'une classe supérieure, est méprisée dans ce monde, où elle

leurs maris, mais plusieurs autres législateurs les engagent à se brûler, et promettent le ciel pour récompense à celles qui se sacrifient. Voyez le Mémoire de M. Colebrooke sur les devoirs d'une fidèle

veuve, dans le quatrième volume des Recherches Asiatiques, le Digest of Hindu Law, vol. II, p. 451 et suiv., et les Mélanges Asiatiques de M. Rémusat, tom. I, p. 586. est désignée sous le nom de Parapoûrvà (qui a un autre mari que l'ancien).

- 164. » Une femme infidèle à son mari est en butte à l'ignominie ici -bas; après sa mort, elle renaît dans le ventre d'un chacal, ou bien elle est affligée d'éléphantiasis et de consomption pulmonaire;
- 165. » Au contraire, celle qui ne trahit pas son mari, et dont les pensées, les paroles et le corps sont purs, obtient la même demeure céleste que son époux, et est appelée femme vertueuse par les gens de bien.
- 166. » En menant cette conduite honorable, la femme chaste dans ses pensées, dans ses paroles et dans sa personne, obtient ici-bas une haute réputation, et est admise, après sa mort, dans le même séjour que son époux.
- 167. » Tout Dwidja connaissant la loi, qui voit mourir la première une épouse qui se conformait à ces préceptes et appartenait à la même classe que lui, doit la brûler avec les feux consacrés et avec les ustensiles du sacrifice.
- 168. » Après avoir ainsi accompli, avec les feux consacrés, la cérémonie des funérailles d'une femme morte avant lui, qu'il contracte un nouveau mariage et allume une seconde fois le feu nuptial.
- 16g. » Qu'il ne cesse jamais de faire les ciuq grandes oblations suivant les règles prescrites; et après avoir fait choix d'une épouse, qu'il demeure dans sa maison pendant la seconde période de son existence.

## LIVRE SIXIÈME.

DEVOIRS DE L'ANACHORÈTE ET DU DÉVOT ASCÉTIQUE.

- 1. » Le Dwidja ayant préalablement terminé ses études, après avoir ainsi demeuré dans l'ordre des maîtres de maison, conformément à la règle, doit ensuite vivre dans la forêt, muni d'une ferme résolution et parfaitement maître de ses organes.
- » Lorsque le chef de famille voit sa peau se rider et ses cheveux blanchir, et qu'il a sous ses yeux le fils de son fils, qu'il se retire dans une forêt.
- » Renonçant aux alimens qu'on mauge dans les villages et à tout ce qu'il possède, confiant sa femme à ses fils, qu'il parte seul, ou bien qu'il emmène sa femme avec lui.
- 4. » Emportant son feu consacré et tous les ustensiles domestiques employés dans les oblations, quittant le village pour se retirer dans la forêt, qu'il y demeure en maîtrisant ses organes des sens.
- 5. » Avec les différentes sortes de grains purs qui servent de nourriture aux Mounis, comme le riz sauvage, avec des herbes potagères, des racines et des fruits, qu'il

<sup>&#</sup>x27;Il devient alors Vânaprastha, c'est-à-dire habitant de la forêt.

accomplisse les cinq grandes oblations suivant les règles prescrites.

- 6. » Qu'il porte une peau de gazelle ou un vêtement d'écoree; qu'il se baigne soir et matin; qu'il porte toujours ses cheveux longs 'et laisse pousser sa barbe, les poils de son corps et ses ongles.
- 7. » Autant qu'il est en son pouvoir, qu'il fasse des offrandes aux êtres animés, et des aumônes, avec une portion de ce qui est destiné à sa nourriture, et qu'il honore ceux qui viennent à son ermitage en leur présentant de l'eau, des racines et des fruits.
- 8. » Il doit s'appliquer sans cesse à la lecture du Véda, endurer tout avec patience, être bienveillant et parfaitement recneilli, donner toujours, ne jamais recevoir, se montrer compâtissant à l'égard de tous les êtres.
- 9. » Qu'il fasse régulièrement les offrandes au feu disposé suivant le mode Vitâna , ne négligeant pas, en temps convenable, les oblations du jour de la nouvelle lune et du jour de la pleine lune.
- 10. » Qu'il accomplisse aussi le sacrifice en l'honneur des constellations lunaires, l'offrande de grain nouveau, les cérémonies qui ont lieu de quatre mois en quatre mols, et celles du solstice d'hiver et du solstice d'été.
  - '11. » Avec des grains purs, nourriture des Mounis,

<sup>&#</sup>x27;Littéralement, qu'il porte une djatâ. Voyez ci-dessus, Liv. II, le st. 219. séi. Le Vitâna consiste à prendre né

du feu dans le trou (counda) creusé

pour le feu dit Garhapatya, et à le porter dans les deux trous creusés pour les feux appelés Áhavaniya et Dakchina.

eroissant dans le printemps ou dans l'automne ', et récoltés par lui-même, qu'il fasse séparément, suivant la règle, les gâteaux et les autres mets destinés à être présentés en offrande;

- 12. » Et après avoir adressé aux Dieux cette oblation des plus pures, produit de la forêt, qu'il mange le reste en y joignant du sel ramassé par lui-même.
- 13. » Qu'il mange des herbes potagères qui viennent sur la terre ou dans l'eau, des fleurs, des racines et des fruits produits par des arbres purs, et des huiles formées dans les fruits.
- 14. » Qu'il évite le miel et la viande, les champignons terrestres, le boûstrina\*, le sigrouca³, et les fruits du sléchmataca. 4
- 15. » Dans le mois d'àswina, il doit jeter les grains sauvages qu'il avait précédemment amassés, ainsi que ses vieux vêtemens, et les herbes, les racines et les fruits récoltés par lui.
- 16. » Qu'il ne mange jamais ce qui a poussé dans un champ labouré, quoique ce champ ait été abandonné par le propriétaire, ni des racines et des fruits provenant d'un village, même lorsque la faim le tourmente.
- » Il peut manger des alimens cuits au moyen du feu, ou des fruits mûris par le temps; il peut, pour écra-

' Le printemps (vasanla) comprend les mois de tchailra (marsavril) et de vaisākha (avril-mai); l'automne (sarat), les mois d'āswina (septembre-octobre) et de cârtica (octobre-novembre).

- \* Andropogon schænanthus.

  \* Herbe inconnue.
- · 4 Cordia my xa.

ser certains fruits, employer une pierre, ou se servir de ses dents en guise de pilon.

- 18. » Qu'il recneille du grain pour un jour seulcment, ou qu'il en fasse provision pour un mois, ou pour six mois, ou même pour un an.
- 19. » Après s'être procuré, autant qu'il a pu, de quoi se nourrir, qu'il mange le soir ou le matin, ou seulement lorsqu'arrive le temps du quatrième ou même du huitième repas; '
- 20. » Ou bien, qu'il suive les règles de la pénitence lunaire (Tchândriyana) > pendant la quinzaine éclairée et pendant la quinzaine obscure, ou qu'il mange une fois sculement, à la fin de chacune de ces deux quinzaines, des grains bouillis;
- 21. » Ou qu'il ne vive absolument que de fleurs et de racines, et de fruits múris par le temps, qui sont tombés spontanément, observant strictement les devoirs des anachorètes.
- 22. » Qu'il se roule sur la terre, ou qu'il se tienne tout un jour sur le bout des pieds; qu'il se lève et s'asseye alternativement, et qu'il se baigne trois fois par jour. <sup>3</sup>
- 23. » Dans la saison chaude (grîchma)<sup>4</sup>, qu'il supporte l'ardeur de cinq feux <sup>5</sup>; pendant les pluies (varchâs), qu'il
- ' C'est-à-dire le soir du second ou du quatrième jour, après avoir jeûné jusque-là. On fait ordinairement, par jour, deux repas, un le matin, un autre le soir. (Commentaire.)
  - Voyez Liv. XI, st. 216.
  - Le matin, à midi et le soir;
- c'est ce qu'on appelle les trois savanas.
- 4 Voyez ci dessus, Liv. III, st. 273, note. 5 Ouatre de ces feux sont placés
- aux quatre points cardinaux; le soleil fait le cinquième. ( Commentaire. )

s'expose tout nu aux torrens d'eau que versent les nuages; durant la froide saison (hémanta), qu'il porte un vêtement humide, augmentant par degrés ses austérités,

- 24. » Trois fois par jour, en faisant son ablution, qu'il satisfasse les Dieux et les Mânes par une libation d'eau; et se livrant à des austérités de plus en plus rigoureuses, qu'il dessèche sa substance mortelle.
- 25. » Alors, ayant déposé en lui-même, suivant la règle, les feux sacrés, en avalant les cendres, qu'il n'ait plus ni feux domestiques, ni demeure, gardant le silence le plus absolu, vivant de racines et de fruits;
- 26. » Exempt de tout penchant aux plaisirs sensuels, chaste comme un novice, ayant pour lit la terre, ne consultant pas son goût pour une habitation, et se logeant au pied des arbres.
  - 27. » Qu'il reçoive des Brâhmanes anachorètes et des autres Dwidjas maîtres de maison, qui demeurent dans la forêt, l'aumône nécessaire au soutien de son existence.
  - 28. » Ou bien, il peut apporter de la nourriture d'un village, après l'avoir reçue dans un plat fait avec des feuilles, ou dans la main nue, ou dans un tesson, et en manger huit bouchées.
  - 29. » Telles sont, avec d'autres encore, les pratiques pieuses que doit suivre un Brâhmane retiré dans une forêt; et pour unir son âme à l'Être suprême, il doit étudier les différentes parties théologiques (Onpanichads) ' du Livre révélé,

Voyez ci-dessus, Liv. II, st. 140, note.

30. » Qui ont été étudiées avec respect par les dévots ascétiques et par les Brâhmanes maîtres de maison retirés dans la forét, pour l'accroissement de leur science et de leurs austérités, et pour la purification de leur corps.

31. » Ou bien , s'il a quelque maladie incurable, qu'il se dirige vers la région invincible du nord-est, et marche d'un pas assuré jusqu'à la dissolution de son corps, aspirant à l'union divine, et ne vivant que d'eau et d'air.

- 32. »Le Brâhmane qui s'est dégagé de son corps par l'une de ces pratiques mises en usage par les grands Ricliis, exempt de chagrin et de crainte, est admis avec honneur dans le séjour de Brahme.
- 33. » Lorsque l'anachorète a ainsi passé dans les forêts la troisième période de son existence, que pendant la quatrième il embrasse la vie ascétique, renonçant entièrement à toute espèce d'affections.
- 34. » L'homme qui a passé d'ordre en ordre ', qui a fait au feu les oblations requises, qui a toujours maîtrisé ses organes, étant fatigué de donner des aumônes et de faire des offrandes, en se consacrant à la dévotion ascétique, obtient après sa mort la suprême félicité.
- 35. » Après avoir acquitté les trois dettes aux Saints, aux Mânes et aux Dieux , qu'il dirige son esprit vers la délivrance finale (Mokcha) ; mais celui qui, avant

C'est-à-dire, qui a été successivement élère en théologie (Brahmatchâri), maître de maison (Grihastha) et anachorète (Vânaprastha).

Yoy. ci-dessus, Liv. IV, st. 257.
Le Mokcha est l'absorption dans l'Ame suprème. Voyez ci-dessus, Liv. I, st. 98.

d'avoir payé ces dettes, désire la béatitude, se précipite dans le séjour infernal.

- 36. » Lorsqu'il a étudié les Védas de la manière prescrite par la loi, lorsqu'il a donné le jour à des fils suivant le mode légal, et offert des sacrifices autant qu'il a pu, ses trois dettes étant acquittées, il peut alors n'avoir d'autre pensée que la délivrance finale.
- 37. » Mais le Brâhmane qui, sans avoir étudié les Livres saints, sans avoir engendré des fils et fait des sacrifices, désire la béatitude, va dans l'enfer.
- 38. » Après avoir accompli le sacrifice de Pradjàpati, dans lequel il présente, en guise d'offrande, tout ce qu'il possède, suivant l'injonction du Véda, après avoir déposé en lui-même le feu du sacrifice, un Bràhmane peut quitter sa maison pour embrasser la vie ascétique.
- 39. » Lorsqu'un homme imbu de la partie théologique des Livres saints, mettant à l'abri de la crainte tous les êtres animés, quitte l'ordre des maitres de maison pour passer dans celui des dévots ascétiques, les mondes célestes resplendissent de sa gloire.
- 40. » Le Dwidja de la part duquel les créatures sensibles n'éprouvent pas la moindre crainte, délivré de sa substance mortelle, n'a plus rien à craindre de quoi que ce soit.
  - 41. » Sortant de sa maison, emportant avec lui des
- ' C'est-à-dire pour entrer dans passer par celui des anachorètes, le quatrième ordre, celui des San-193 sis (dévots ascètiques), sans

ustensiles purs, comme son bâton et son aiguière, gardant le silence, exempt de tout désir excité par les objets qui se présentent à lui, qu'il embrasse la vie ascétique.

- 42. » Qu'il soit toujours seul et sans compagnon, afin d'obtenir la félicité suprême, en considéraut que la solitude est le seul moyen d'obtenir ce bonheur; en effet, il n'abandonne pas et n'est pas abandonné, et n'éprouve jamais le chagrin qui en résulte.
- 43. » Qu'il n'ait ni feu, ni domicile; qu'il aille au village chercher sa nourriture, lorsque la faim le tourmente; qu'il soit résigné, muni d'une ferme résolution; qu'il médite en silence, et fixe son esprit sur l'Être divin.
- 44. » Un pot de terre, la racine des grands arbres pour habitation, un mauvais vêtement, une solitude absolue, la même manière d'être avec tous, tels sont les signes qui distinguent un Brâhmane qui est près de la délivrance finale.
- 45. » Qu'il ne désire point la mort, qu'il ne désire point la vie; qu'il attende le moment fixé pour lui, comme un domestique attend ses gages.
- 46. » Qu'il purifie ses pas en regardant où il met le pied, de peur de marcher sur des cheveux, sur un os, ou sur toute autre chose impure; qu'il purifie l'eau qu'il doit boire en la filtrant avec un linge, dans la crainte de faire périr les petits animaux qui pourraient s'y trouver; qu'il purifie ses paroles par la vérité; qu'il conserve toujours son esprit pur.
  - 47. » Il doit supporter avec patience les paroles in-

jurieuses, ne mépriser personne, et ne point garder rancune à quelqu'un au sujet de ce corps faible et maladif.

48. » Qu'il ne s'emporte pas, à son tour, contre un homme irrité; si on l'injurie, qu'il réponde doucement, et qu'il ne profère point de vaine parole ayant rapport à des objets soumis aux sept perceptions ', qui sont les cinq organes des sens, le sentiment et l'intelligence; qu'il ne parle que de l'Étre divin.

49. » Méditant avec délices sur l'Ame suprême, assis, u'ayant besoin d'aueune chose, inaccessible à tout désir sensuel, sans autre société que son âme, qu'il vive ici-bas dans l'attente de la béatitude éternelle.

50. » Il ne doit jamais ehercher à se proeurer sa subsistance en expliquant les prodiges et les présages \*, ni au moyen de l'astrologie ou de la ehiromancie, ni en donnant des préceptes de morale casuiste, ou en interprétant l'Écriture Sainte.

51. » Qu'il n'entre jamais dans une maison fréquentéc

 Littéralement, qu'il ne profère point de vaine parole renfermée entre sept portes,

I Les Indiens sont fort supersitieux, et on grande foi aux présages. On trouve à chaque instant, dans les pièces de théaltre, des tracès de leurs préjugés à cet égard. Ainsis, le tremblément de l'œil droit est considéré comme un présage malheureux pour une forme, et heureux pour un homme (voyez Sacountalá, acte V,

etle Thélite Indite, tom. 1, p. 10, et et 124, trad. frinquise); le tremhlement de l'eul gauche est, pour un homme, un présige funeste (Thélite Indien, tom. 1, p. 117, 149 et 350), de même que le tremblement du bars gauche (lidid. p. 149). L'agitation du bras droit est, pour un homme, un sigue leureux (lidid. p. 112). La vue d'un serpent et d'un oiseus uinsitre annoacent des malheurs (lidid. p. 149). P. 149. par des ermites, des Brâhmanes, des oiseaux, des chiens, ou par d'autres mendians.

- 52. » Ayant ses cheveux, ses ongles et sa barbe coupés, s'étant muni d'un plat, d'un bâton et d'une aiguière, qu'il erre continuellement dans un recueillement parfait, évitant de faire du mal à aucune créature animée.
- 53. » Que les plats dont il se sert ne soient pas en métal et n'aient point de fracture; c'est avec de l'eau qu'il convient de les purifier, de même que les tasses employées dans un sacrifice.
- 54. » Une gourde, un plat de bois, un pot de terre, une corbeille de bambous, tels doivent être, suivant les préceptes de Manou Swâyambhouva (issu de l'Être existant par lui-même), les ustensiles d'un Yati' (dévot ascétique).
- 55. » Qu'il mendie sa nourriture une fois par jour, et n'en désire pas une grande quautité; car le dévot avide d'aumônes finit par s'abandonner aux plaisirs des sens.
- 56. » Le soir, lorsque l'on ne voit plus la fumée de la euisine, que le pilon est en repos, que le charbon est éteint, que les gens sont rassasiés, que les plats sont retirés, c'est alors que le dévot doit toujours mendier sa subsistance.
- 57. » S'il n'obtient rien, qu'il ne s'afflige pas; s'il obtient quelque chose, qu'il ne s'abandonne pas à la joie;
- Les mots Yati, Sannyāsi et dompté; Sannyāsi, celui qui a re-Parioridiaca, designent un religieux du quatrième ordre. Yati signific littéralement celui qui s'est

qu'il ne songe qu'à soutenir son existence, et ne consulte pas sa fantaisie dans le choix de ses ustensiles.

- 58. » Qu'il dédaigne surtout de recevoir des aumônes après une humble salutation, car les aumônes ainsi reçues enchaînent dans les liens de la renaissance le dévot qui est sur le point d'en être dégagé.
- 59. » En prenant peu de nourriture, en se retirant dans les endroits écartés, qu'il contienne ses organes, naturellement entraînés par l'attrait de la sensualité.
- 60. » En maîtrisant ses organes, en renonçant à toute espèce d'affection ou de haine, en évitant de faire du mal aux créatures, il se prépare l'immortalité.
- 61. » Qu'il considère avec attention les transmigrations des hommes, qui sont causées par leurs actions coupables; leur chute dans l'enfer, et les tourmens qu'ils endurent dans la demeure de Yama;
- 62. »Leur séparation de ceux qu'ils aiment, et leur union avec ceux qu'ils haïssent, la vieillesse qui leur fait sentir ses atteintes, les maladies qui les affligent;
- 63. » L'esprit vital sortant de ce corps pour renaître dans le ventre d'une créature humaine, et les transmigrations de cette âme dans des millions i de matrices;
- 64. » Les malheurs que subissent les êtres animés par suite de leur iniquité, et la félicité inaltérable qu'ils éprouvent, et qui résulte de cette contemplation de l'Étre divin que procure la vertu.
  - 1 Littéralement, dix mille millions.

- 65. » Qu'il réfléchisse, avec l'application d'esprit la plus exclusive, sur l'essence subtile et indivisible de l'Ame suprême (Paramātniā), et sur son existence dans les corps des êtres les plus élevés et les plus bas.
- 66. » Quel que soit l'ordre dans lequel un homme se trouve, bien qu'il ait été accusé faussement et injustement privé des insignes de son ordre, qu'il continue à remplir son devoir, et se montre le même à l'égard de toutes les créatures; porter les insignes d'un ordre n'est pas en remplir les devoirs.
- 67. » Ainsi, quoique le fruit du cataca i ait la propriété de purifier l'eau, cependant on ne purifiera pas de l'eau en prononçant seulement le nom de ce fruit.
- 68. » Afin de ne causer la mort d'aucun animal, que le Sannyâsî, la nuit comme le jour, même au risque de se faire du mal, marche en regardant à terre.
- 69. » Le jour et la nuit, comme il fait périr involontairement un certain nombre de petits animaux, pour se purifier, il doit se baigner et retenir six fois sa respiration.
- 70. » Trois suppressions d'haleine seulement, faites suivant la règle, et accompaguées des paroles sacrées: Bhoûr, Bhouvah, Swar<sup>3</sup>, du mouosyllabe Aum, de la Scivitré et du siras <sup>3</sup>, doivent être considérées comme l'acte de dévotion le plus grand pour un Brâhmane.

<sup>&#</sup>x27; Strychnos potatorum. Si l'on précipiter les particules terreuses frotte avec une des semences de répandues dans l'eau. cette plante l'intérieur d'une jarre servant à mettre de l'eau, cela fait ' Le mot siras signific ordinai-

- 71. a De même que les impuretés des métaux sont détruites lorsqu'on les expose au feu, de même toutes les fautes que les organes peuvent commettre sont effacées par des suppressions d'haleine.
- 72. » Qu'il efface ses péchés en retenant sa respiration; qu'il expie ses fautes en se livrant au recueillement le plus absolu; qu'il réprime les désirs sensuels en imposant un frein à ses organes; qu'il détruise, par la méditation profonde, les qualités opposées à la nature divine. ¹
- 73. » En se livrant à la méditation la plus abstraite, qu'il observe la marche de l'âme à travers les différens corps, depuis le degré le plus élevé jusqu'au plus bas, marche que les hommes dont l'esprit n'a pas été perfectionné par la lecture des Védas out peine à distinguer.
- 74. » Celui qui est doué de cette vue sublime n'est plus captivé par les actions; mais celui qui est privé de cette vue parfaite est destiné à retourner dans le monde.
- 75. » En ne faisant point de mal aux créatures, en maitrisant ses organes, en accomplissant les devoirs pieux prescrits par le Véda, et en se soumettant aux pratiques de dévotion les plus austères, on parvient ici-bas au but suprême, qui est de s'identifier avec Brahme.
  - 76. » Cette demeure dont les os forment la charpente,

rement tête. Peut-être faut-il entendre par ce mot la première strophe de l'hymne au soleil' mais je ne donne pas cela comme certain. Voyez ci-dessus, Liv. II, st. 77, note. à laquelle les muscles servent d'attaches, enduite de sang et de chair, recouverte de peau, infecte, qui renferme des exerémens et de l'urine,

- 77. » Soumise à la vieillesse et aux chagrins, affligée par les maladies, en proie aux souffrances de toute espèce, unie à la qualité de passion, destinée à périr, que cette demeure humaine soit abandonnée avec platsir par celui qui l'occupe.
- 78. » De même qu'un arbre quitte le bord d'une rivière lorsque le courant l'emporte, de même qu'un oisean quitte un arbre suivant son caprice, de même celui qui abaudonne ee corps par nécessité ou par sa propre volonté, est délivré d'un monstre horrible.
- 79. » Laissant à ses amis ses bonnes actions, à ses ennemis ses fautes, le Sannyâsî, en se livrant à une méditation profonde, s'élève jusqu'à Brahme, qui existe de toute éternité.
- 80. » Lorsque, par sa connaissance intime du mal, il devient insensible à tous les plaisirs des sens, alors il obtient le bonheur dans ce monde, et la béatitude éternelle dans l'autre.
- 81. » S'étant de cette manière affranchi par degrés de toute affection mondaine, devenu insensible à toutes les conditions opposées, comme l'honneur et le déshonneur, il est absorbé pour toujours dans Brahme.
  - 82. » Tout ee qui vient d'être déclaré ' s'obtient par la
- ' Savoir, l'affranchissement de sensibilité à toutes les conditions toute affection mondaine, et l'in- opposées. ( Commentaire.)

méditation de l'Essenee divine; car aucun homme, lorsqu'il ne s'est pas élevé à la connaissance de l'Ame suprême, ne peut recueillir le fruit de ses efforts.

- 83. » Qu'il lise constamment à voix basse la partie du Véda qui concerne le sacrifice, celle qui a rapport aux Divinités, celle qui a pour objet l'Ame suprême, et tout ee qui est déclaré dans le Védânta.
- 84. » La Sainte Écriture est un refuge assuré même pour ceux qui ne la comprennent pas, pour ceux qui la comprennent et qui la lisent, pour ceux qui désirent le ciel, et pour ceux qui aspirent à une éternité de bonheur.
- 85. » Le Brâhmane qui embrasse la vie ascétique, selon les règles qui viennent d'être déclarées dans l'ordre convenable, se dépouille ici-bas de tout péché, et se réunit à la Divinité suprême.
- 86. » Je vous ai instruits des devoirs communs aux quatre classes de Yatis maîtres d'eux-mêmes; connaissez maintenant les règles partieulières auxquelles sont astreints ceux de la première classe qui renoncent à toutes les pratiques pieuses prescrites par le Véda.
- 87. » Le novice, l'homme marié, l'anachorète et le dévot ascétique forment quatre ordres distincts, qui tirent leur origine du maître de maison.
- 88. » Le Brâlimane qui entre successivement dans tous ees ordres, conformément à la loi, et qui se con-

<sup>&#</sup>x27; Voyez Liv. II, st. 160. commentaire, les Coutitcharas,
' Les Yatis ou Sannyâsis, de les Bahoûdacas, les Hansas et les
quatre sortes, sont, d'après le Paramahansas.

duit de la manière prescrite, parvient à la condition suprême, c'est-à-dire à l'identification avec Brahme.

- 89. » Mais parmi les membres de ces ordres, le maître de maison qui observe les préceptes de la Srouti et de la Smriti, est reconnu le principal, car c'est lui qui soutient les trois autres.
- 90. » De même que toutes les rivières et tous les fleuves vont se confondre dans l'Océan, de même tous les membres des autres ordres viennent chercher un asile auprès du maître de maison.
- 91. » Les Dwidjas qui appartiennent à ces quatre ordres doivent toujours, avec le plus grand soin, pratiquer les dix vertus qui composent le devoir.
- 92. » La résignation, l'action de rendre le bien pour le mal, la tempérance, la probité, la pureté, la répression des sens, la connaissance des Sâstras, celle de l'Ame suprême, la véracité et l'abstinence de colère, telles sont les dix vertus en quoi consiste le devoir.
- 93. » Les Brâhmanes qui étudient ces dix préceptes du devoir, et, après les avoir étudiés, s'y conforment, parviennent à la condition suprême.
- 94. » Un Dwidja qui pratique avec la plus grande attention ees dix vertus, qui a entendu l'interprétation du Védânta comme la loi le prescrit, et dont les trois dettes sont acquittées ¹, peut renoncer entièrement au monde.

<sup>\*</sup> Voyez ci-dessus, Liv. IV, st. 257.

- 95. » Se désistant de tous les devoirs religieux de maître de maison, ayant effacé tous ses péchés, réprimé ses organes et compris parfaitement le sens des Védas, qu'il vive heureux et paisible sous la tutelle de son fils. ¹
- 96. » Après avoir abandonné toute espèce de pratique pieuse, divigeant son esprit vers l'unique objet de ses pensées, la contemplation de l'Étre divin, exempt de tout autre désir, ayant expié ses fautes par sa dévotion, il atteint le but suprême.
- 97. » Je vous ai déclaré les quatre règles de conduite qui concernent les Brâhmanes, règles saintes, et qui produisent, après la mort, des fruits impérissables; connaissez maintenant le devoir des rois.
- Ceci concerne spécialement le Yati, nommé Coutitchara. Voyez ci-dessus, st. 86.

## LIVRE SEPTIÈME.

## CONDUITE DES ROIS ET DE LA CLASSE MILITAIRE.

- » Je vais déclarer les devoirs des rois, la conduite que doit tenir un monarque; je dirai quelle est son origine, et par quel moyen il peut obtenir la récompense suprême.
- » Un Kchatriya qui a reçu, suivant la règle, le divin sacrement de l'initiation, doit s'appliquer à protéger avec justice tout ce qui est soumis à son pouvoir.
- » En effet, ce monde, privé de rois, étant de tous côtés bouleversé par la crainte, pour la conservation de tous les êtres le Seigneur créa un roi,
- 4. » En prenant des particules éternelles de la substance d'Indra, d'Anila, de Yama, de Soûrya, d'Agni, de Varouna, de Tchandra et de Couvéra;
- 5. » Et c'est parce qu'un roi a été formé de particules tirées de l'essence de ces principaux Dieux, qu'il surpasse en éclat tous les autres mortels.
- » De même que le soleil, il brûle les yeux et les cœurs, et personne sur la terre ne peut le regarder en face.
  - 7. » Il est le Feu, le Vent, le Soleil, le Génie qui pré-

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. V, st. 96.

- side à la lune, le Roi de la justice, le Dieu des richesses, le Dieu des eaux, et le Souverain du firmament, par sa puissance.
- 8. » On ne doit pas mépriser un monarque, même encore dans l'enfance, en se disant : « C'est un simple mortel »; car c'est une grande Divinité qui réside sons cette forme humaine.
  - 9. » Le feu ne brûle que l'homme qui s'en approche imprudenment; mais le feu du courroux d'un roi consume toute une famille avec ses troupeaux et tous ses autres biens.
  - 10. » Après avoir mûrement examiné l'opportunité d'une affaire, ses propres forces, le temps et le lieu, un roi, pour faire triompher la justice, emprunte successivement toutes sortes de formes; suivant les circonstances, il est ami, ennemi ou neutre.
  - 11. » Celui qui, dans sa bienveillance, répand les faveurs de la fortune, par sa valeur détermine la vietoire, et dans sa colère eause la mort, réunit certainement toute la majesté des gardiens du monde.
  - 12. » L'homme qui, dans son égarement, lui témoigne de la haine, doit périr infailliblement; car, sur-le-champ, le roi s'oecupe des moyens de le perdre.
  - 13. » Que le roi ne s'écarte jamais des règles par lesquelles il a déterminé ee qui est légal et ee qui est illégal, relativement aux choses permises et aux choses défendues.
  - 14. » Pour aider le roi dans ses fonctions, le Seigneur produisit, dès le principe, le Génie du châtiment, pro-

tecteur de tous les êtres, exécuteur de la justice, son propre fils, et dont l'essence est toute divine.

- 15. » C'est la crainte du châtiment qui permet à toutes les créatures mobiles et immobiles de jouir de ce qui leur est propre, et qui les empêche de s'écarter de leurs devoirs.
- 16. » Après avoir bien considéré le lieu et le temps, les moyens de punir et les préceptes de la loi, que le roi inflige le châtiment avec justice à ceux qui se livrent à l'iniquité.
- 17. » Le châtiment est un roi plcin d'énergic; c'est un administrateur habile, c'est un sage dispensateur de la loi; il est reconnu comme le garant de l'acconplissement du devoir des quatre ordres.
- 18. » Le châtiment gouverne le genre humain, le châtiment le protége; le châtiment veille pendant que tout dort; le châtiment est la justice, disent les Sages.
- 19. » Infligé avec circonspection et à propos, il procure aux peuples le bonheur; mais appliqué inconsidérément, il les détruit de fond en comble.
- 20. » Si le roi ne châtiait pas sans relâche ceux qui méritent d'être châtiés, les plus forts rôtiraient les plus faibles, comme des poissons, sur une broche; '
- 21. » La corneille viendraît becqueter l'offrande de riz, le chien lécheraît le beurre clarifié; il n'existeraît plus de droit de propriété, l'homme du rang le plus bas prendraît la place de l'homme de la classe la plus élevée.
- 'Ou, suivant une autre leçon : des plus faibles, comme les pois-Les plus forts feraient leur proie sons dans leur élément.

- 22. » Le châtiment régit tout le genre humain, car un homme naturellement vertueux se trouve difficilement; c'est par la crainte du châtiment que le monde peut se livrer aux jouissances qui lui sont allouées.
- 23. » Les Dieux, les Titans, les Musiciens célestes, les Géans, les oiseaux et les serpens, remplissent leurs fonctions spéciales, contenus par la crainte du châtiment.
- 24. » Toutes les classes se corrompraient, toutes les barrières seraient renversées, l'univers ne serait que confusion, si le châtiment ne faisait plus son devoir.
- 25. » Partout où le châtiment, à la couleur noire, à l'œil rouge, vient détruire les fautes, les hommes n'éprouvent aueune épouvante, si celui qui dirige le châtiment est doué d'un jugement sain.
- 26. » Les Sages considèrent comme propre à régler le châtiment un roi véridique, n'agissant qu'avec circonspection, possédant les saints Livres, et parfaitement expert en fait de vertu, de plaisir et de richesse.
- 27. » Le roi qui l'impose à propos augmente ces trois moyens de félicité; mais un prince voluptueux, colère et fourbe, reçoit la mort du châtiment.
- 28. » Car le châtiment est l'énergie la plus puissante; il est diffieile à soutenir pour ceux dont l'âme n'a pas été fortifiée par l'étude des lois; il détruirait, avec toute sa race, un roi qui s'écarterait de son devoir;
  - 29. » Il dévasterait les châteaux, le territoire, les pays
- ' C'est-à-dire s'il cessait d'agir, ou agissait mal à propos. ( Commentaire. )

habités, avec les êtres mobiles et immobiles qu'ils renferment, et affligerait, par la privation des offrandes qui doivent leur étre adressées, même les Saints et les Dieux dans le ciel. '

- 30. » Le châtiment ne peut pas être infligé convenablement par un roi privé de conseillers, imbécille, avide de gain, dont l'intelligence n'a pas été perfectionnée par l'étude des lois, et qui est adonné aux plaisirs des sens.
- 31. » C'est par un prince entièrement pur, fidèle à ses promesses, observateur des lois, entouré de serviteurs habiles, et doué d'un jugement sain, que le châtiment peut être imposé d'une manière équitable.
- 32. » Qu'il se conduise dans son royaume selon la justice, qu'il châtie avec rigueur ses ennemis, qu'il soit toujours franc avec ses amis affectionnés, et plein de douceur à l'égard des Brálmanes.
- 33. » La renommée d'un monarque qui agit de cette manière, lors même qu'il vit de grain glané, s'étend au loin dans le monde, comme une goutte d'huile de sésame dans l'eau;
- 34. » Mais la renommée d'un prince qui est tout l'opposé du premier, et dont les passions ne sont pas vaincues, se resserre <sup>3</sup> dans le monde, de même qu'une goutte de beurre liquéfié dans l'eau.

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, dans l'atmosphère (*Antarikcha*), dans la région intermédiaire. ' C'est-à-dire, quoiqu'il ait un mince trésor. ' Littéralement, se fige.

- 35. » Un roi a été créé pour être le protecteur de toutes les classes et de tous les ordres ', qui se maintiennent successivement dans l'accomplissement de leurs devoirs particuliers.
- 36. » C'est pourquoi je vais vous exposer, de la manière convenable et par ordre, ce que le roi doit faire, avec ses ministres, pour protéger les peuples.
- 37. » Après s'être levé à l'aube du jour, le roi doit témoigner son respect aux Brâhmanes versés dans la connaissance des trois Livres saints et dans la science de la morale, et se gouverner par leurs conscils.
- 38. » Qu'il vénère constamment les Brâhmanes respectables par leur vieillesse et par leur dévotion, possédant la Sainte Écriturc, et purs d'esprit et de corps; car celui qui vénère les vieillards est toujours honoré, même par les Géans.
- 39. » Qu'il prenne continuellement exemple sur eux pour l'humilité, lors même que sa conduite est sage et mesurée; car un monarque humble et modeste dans ses manières ne peut se perdre en aucune circonstance.
- 40. » Beaucoup de souverains, par suite de leur inconduite, ont péri avec leurs biens, tandis que des ermites ont obtenu des royaumes par leur sagesse et leur humilité.
  - 41. » Véna se perdit par son manque de sagesse, ainsi
- 'Les quatre ordres sont : celui maison, celui des anachorètes et des novices, celui des maîtres de celui des dévots ascétiques.

que le roi Nahoucha , Soudâsa , Yavana , Soumoukha et Nimi.

42. Prithou 3, au contraire, parvint à la royauté par la sagesse de sa conduite, ainsi que Manou; Couvéra

' Nahoucha, prince de la dynastie lunaire, roi de Pratichthâna, et dont Francis Hamilton place le règne dans le dix-neuvième siècle avant notre ère. Selon la Fable, Indra ayant perdu le trône dn ciel, Nahoucha, qui avait fait cent fois le sacrifice du cheval, fut mis à la place d'Indra, Cnrieux de jouir de tous ses droits, il voulut avoir l'amonr de Satchi, femme du Dieu détrôné. Elle consentit à le recevoir, s'il se montrait à ses yeux dans un équipage plus nompeux que celui de son prédécesseur. Nahoucha pensa que rien n'était plus magnifique que de se faire porter sur les épaules des Brâhmanes. Comme ils allaient trop lentement an gré de son impatience, il s'oublia au point de frapper la tête sacrée d'Agastya, en lui disant sarpa, sarpa, c'està-dire avance, avance. Le saint, irrité, répéta les mêmes mots, mais dans un autre sens; dans sa bouche ils signifiaient marche, serpent; et, en effet, Nahoucha fut changé en serpent. (Langlois, Theatre Indien, vol. II, p. 436.)

Soudâsa, roi d'Ayodhyâ, place par Hamilton dans le dix-septième siècle avant notre ère. Selon le même auteur, Nimi, roi de Mithila, a dù régner dans le dixneuvième siècle avant J.-C.

Prithou, ancien roi de l'Inde, que l'on dit antérieur aux denx antiques et célèbres dynasties dont les Indiens font remonter l'origine jusqu'aux dieux Soma et Soûrva. Boudha, fils de Soma, et régent de la planète de Mercure, est considéré comme le premier roi de la race lunaire (Soma-Vansa), Ikchwâkou, fils de Manou Vaivaswata, par conséquent petit-fils de Soûrya (Vivaswat). et que l'on fait vivre près de deux mille ans avant Jésus-Christ, est le premier roi de la race solaire (Soûrya-Vansa). Les princes de cette dynastie régnaient sur la contrée appelée Cosala, qui avait pour capitale Ayodhya, ville fondée par Ikchwâkou. La capitale des rois de la dynastie Innaire fut d'abord Pratichthâna, ville de l'Antarvedì, située près du confluent du Gange et du Djemna (Yamouna), dont on voit encore les ruines sur la rive ganche du Gange, vis-à-vis d'Allahâbâd. Les princes de la race lunaire s'étendirent ensuite dans le Couroudésa, et fondèrent successivement Indraprastha, Hastinapoura et Côsâmbipoura.

obtint de même l'empire des Richesses, et le fils de Gâdhi ' le rang de Brâhmane.

- 43. » Que le roi apprenne de eeux qui possèdent les trois Védas la triple doetrine qu'ils renferment, qu'il étudie les lois immémoriales relatives à l'application des peines, qu'il aequière la science du raisonnement, la connaissance de l'Ame suprême, et qu'il s'instruise des travaux des différentes professions, comme l'agriculture, le commerce et le soin des bestiaux, en eonsultant ceux qui les exercent.
- 44. » Qu'il fasse, nuit et jour, tous ses efforts pour dompter ses organes; car eelui qui maîtrise ses organes est seul capable de soumettre les peuples à son autorité.
- 45. » Qu'il évite, avec le plus grand soin, les vices qui conduisent à une fin malheureuse, parmi lesquels dix naissent de l'amour du plaisir, et huit de la colère.

' Viswâmitra, fils de Gâdhi, est un prince de la race lunaire dont les querelles avec le Mouni Vasichtha sont célèbres dans les annales fabrilenses de l'Inde ancienne. La possession d'une vache qui produisait tout à volonté, et que Viswâmitra voulait enlever au saint personnage, fut l'origine d'nne lutte dans laquelle Vasichtha fut vainqueur par le secours de sa vache, qui produjsit des légions de Barbares qui anéantirent les tronpes de son adversaire. Viswâmitra reconnaissant la supériorité du pouvoir des Brâlsmanes, se livra à de rigoureuses

austérités pour s'élever du rang de Kchatriva à celui de Brâhmane. et Brahmå fnt contraint de lui accorder cette faveur. Quelques savans pensent que, par la vache, il faut entendre l'Inde on sa partie la plus riche, dont la souveraineté fut un sujet de guerre entre denx princes on deux classes rivales, celle des Bråhmanes et celle des Kchatrivas. Les Brâhmanes appelèrent à leur secours des nations étrangères, par le seconrs desquelles ils remportèrent la victoire. La guerre de Viswâmitra contre Vasichtha, et les pénitences par lesquelles il obtint la

- 46. » En effet, un souverain adonné aux vices que produit l'amour du plaisir, perd sa vertu et sa richesse; s'il se livre aux vices causés par la colère, il perd même l'existence par la vengeance de ses sujets.
- 47. » La chasse, le jeu ', le sommeil pendant le jour, la médisance, les femmes, l'ivresse, le chant, la danse, la musique instrumentale et les voyages inutiles, sont les dix sortes de vices qui naissent de l'amour du plaisir :
- 48. » L'empressement à divulguer le mal, la violence, l'action de nuire en secret, l'envie, la calomnie, l'action de s'approprier le bien d'autrui, celle d'injurier ou de frapper quelqu'un, composent la série des huit vices engendrés par la colère.
- 49. » Qu'il fasse principalement ses efforts pour vainere le désir immodéré, que tous les Sages considèrent comme l'origine de ces deux séries de viees; en effet, ces deux séries en découlent.
- 50. » Les liqueurs enivrantes, le jeu, les femmes et la eliasse, ainsi énumérés par ordre, doivent être regardés par un roi comme ce qu'il y a de plus funeste dans la série des vices nés de l'amour du plaisir.
- 51. » Qu'il considère toujours l'action de frapper, celle d'injurier et celle de nuire au bien d'autrui, comme les trois choses les plus pernicieuses dans la série des vices produits par la colère;
- 52. » Et dans la réunion des sept vices mentionnés , dignité de Brâhmane, sont ra- téressans de cet admirable poëme.

dignité de Brâhmane, sont racontées dans le Râmâyana, et forment un des épisodes les plus inauxquels, en tous lieux, les hommes sont enclins, les premiers dans l'ordre doivent être reconnus comme plus graves que ceux qui suivent par tout prince magnanime.

53. » Le vice et la mort étant comparés, le vice a été déclaré la chose la plus horrible; en effet, l'homme vicieux tombe dans les plus profondes régions de l'enfer; après sa mort, l'homme exempt de vices parvient au ciel.

54. » Le roi doit choisir sept ou huit ministres dont les ancêtres étaient attachés au service royal, versés euxmêmes dans la connaissance des lois, braves, habiles à manier les armes, de noble lignage, et dont la fidélité est assurée par un serment fait sur l'image d'une Divinité.

55. » Une chose très facile en elle-même devient difficile pour un homme seul; à plus forte raison lorsqu'il s'agit de gouverner, sans être assisté, un royaume dont les revenus sont considérables!

56. » Qu'il examine toujours, avec ces ministres, les choses à discuter en commun, la paix et la guerre, ses forces ', ses revenus, sa sûreté personnelle et celle de son royaume, et les moyens d'assurer les avantages acquis.

57. » Après avoir pris leurs avis différens à part, puis collectivement, qu'il adopte, dans l'affaire que l'on traite, la mesure qui lui paraît la plus avantageuse.

58. » Mais qu'il délibère avec un Brâhmane d'un haut savoir, et le plus habile de tous ces conseillers, sur l'importante résolution qu'il a prise relativement aux six articles principaux.

'Ces forces consistent dans l'armée, le trésor, les villes et le ter-" Voyez plus loin, st. 160.

- 59. » Qu'il lui communique avec confiance toutes les affaires; et après avoir pris avec lui une détermination finale, qu'il mette alors la chose à exécution.
- 60. » Il doit aussi choisir d'autres conseillers intègres, très instruits, assidus, experts en matière de finances, et d'une vertu éprouvée.
- 61. » Autant d'hommes sont nécessaires pour que les affaires soient exécutées convenablement, autant le roi doit prendre à son service des gens aetifs, capables et expérimentés.
- 62. » Parmi eux, qu'il emploie œux qui sont braves, intelligens, de bonne famille et intègres, à exploiter les mines d'or, d'argent ou de pierres précieuses, et à percevoir les produits des terres eultivées; et qu'il confie la garde de l'intérieur de son palais aux hommes pusillanimes, parce que des hommes courageux, voyant le roi souvent seul ou entouré de ses femmes, pourraient le tuer à l'instigation des ennemis.
- 63. » Qu'il fasse ehoix d'un ambassadeur parfaitement versé dans la connaissance de tous les Sástras, sachant interpréter les signes, la contenance et les gestes, pur dans ses mœurs et incorruptible, habile, et d'une illustre naissance.
- 64. » On estime l'ambassadeur d'un roi lorsqu'il est affable, pur, adroit, doué d'une bonne mémoire, bien au fait des lieux et des temps, de belle prestance, intrépide et éloquent.
  - 65. » C'est du général que dépend l'armée, c'est de la

juste application des peines que dépend le bon ordre; le trésor et le territoire dépendent du roi, la guerre et la paix de l'ambassadeur.

- 66. » En effet, c'est l'ambassadeur qui rapproche des ennemis, c'est lui qui divise des alliés; car il traite les affaires qui déterminent la rupture ou la bonne intelligence.
- 67. » Dans les négociations avec un roi étranger, que l'ambassadeur devine les intentions de ce roi, d'après certains signes, d'après son maintien et ses gestes, et au moyen des signes et des gestes de ses propres émissaires secrets, et qu'il connaisse les projets de ce prince, en s'abouchant avec des conseillers avides ou mécontens.
- 68. » Étant complétement instruit par son ambassadeur de tous les desseins du souverain étranger, que le roi prenne les plus grandes précautions pour qu'il ne puisse lui nuire en aucune manière.
- 69. » Qu'il fixe son séjour dans une contrée champètre, fertile en grains, habitée par des gens de bien, saine, agréable, entourée de voisins paisibles, où les habitans peuvent se procurer facilement de quoi vivre.
- 70. » Qu'il s'établisse dans une place ayant son abord défendu soit par un désert aride s'étendant tout autour, soit par des remparts en pierres ou en briques, soit par des fossés remplis d'eau, soit par des bois impénétrables, soit par des hommes armés, soit par une montagne sur laquelle cette place est située.
  - 71. » Qu'il fasse tout son possible pour se retirer dans

une place rendue inaccessible par une montagne; car une telle forteresse est très estimée à cause des nombreux avantages qu'elle présente.

- 72. » Les trois premiers endroits d'un accès difficile, les déserts, les murailles et les fossés, servent de protection aux bêtes sauvages, aux rats et aux animaux aquatiques; et les trois derniers moyens de défense, en suivant l'ordre, les bois, les soldats et les montagnes, aux singes, aux hommes et aux Dieux.
- 73. » De même que les ennemis de ces êtres ne peuvent pas leur nuire lorsqu'ils sont à l'abri dans leurs divers gîtes; de même un roi qui s'est retiré dans une place inaccessible n'a rien à craindre de ses ennemis.
- 74. » Un seul archer placé sur un rempart peut tenir tête à cent ennemis; cent archers peuvent résister à dix mille ennemis; voilà pourquoi on attache du prix à une place forte.
- 75. » La forteresse doit être pourvue d'armes, d'argent, de vivres, de bêtes de somme, de Brâhmanes, de pionniers, de machines, d'herbes et d'eau.
- 76. » Au milieu, que le roi fasse construire pour lui un palais renfermaut tous les bâtimens nécessaires et bien distribué, défendu par des murs et des fossés, habitable dans toutes les saisons, brillant de stuc, entouré d'eau et d'arbres.
- 77. » Après s'y être établi, qu'il prenne une épouse de la même classe que lui, pourvue des signes qui sont d'un henreux présage, appartenant à une grande famille, charmante, douée de beauté et de qualités estimables.

- 78. » Qu'il choisisse un conseiller spirituel (Pourohita), et un elapelain (Ritwidj), chargés de célébrer pour lui les cérémonies domostiques et celles qui s'accomplissent avec les trois feux sacrés.
- 79. » Que le roi fasse différens sacrifices, accompagnés de nombreux présens; pour remplir entièrement son devoir, qu'il procure aux Brâhmanes des jouissances et des richesses.
- 80. » Qu'il fasse percevoir son revenu annuel dans tout son domaine par des commis fidèles; qu'il observe les lois dans ee monde; qu'il se conduisc comme un père avec ses sujets.
- 81. » Il doit établir dans chaque partie divers inspecteurs intelligens, chargés d'examiner la conduite de ceux qui sont au service du prince.
- 82. » Qu'il honore, en leur faisant des présens, les Brâhmanes qui, après avoir terminé leurs études théologiques, ont quitté la maison de leur pére spirituel; car ee trésor que déposent les rois entre les mains des Brâhmanes a été déclaré impérissable.
- 83. » Il ne peut être enlevé ni par les voleurs, ni par les ennemis, il ne peut pas se perdre; par conséquent, c'est aux Brâhmanes que le roi doit confier cet impérissable trésor.
- 84. » L'oblation versée dans la bouche ou dans la main d'un Brâhmane est bien meilleure que les offrandes

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire qu'il doit leur faire des présens. (Commentaire.)

au feu; elle ne tombe jamais, elle ne se dessèche jamais, elle n'est jamais consumée.

- 85. » Le don fait à un homme qui n'est point Brâhmane n'a qu'un nierite ordinaire; il en a deux fois autant, s'il est offert à un homme qui se dit Brâhmane; adressé à un Brâhmane avancé dans l'étude des Védas, il est cent mille fois plus méritoire; fait à un théologien consommé, il est infini.
- 86. » Offert à une personne qui en est digne, et avec une foi pure, un don procure après la mort une récompense faible ou considérable à celui qui le fait.
- 87. » Un roi qui protége son peuple, étant défié par un ennemi qui l'égale, le surpasse ou lui est inférieur en forces, ne doit pas se détourner du combat; qu'il se rappelle le devoir de la classe militaire.
- 88. » Ne jamais fuir dans un combat, protéger les peuples, révérer les Brâhmanes, tels sont les devoirs éninens dont l'accomplissement procure aux rois la félicité.
- 89. » Les souverains qui, dans les batailles, désireux de se vaincre l'un l'autre, combattent avec le plus grand courage et sans détourner la tête, vont directement au ciel après leur mort.
- 90. » Un guerrier ne doit jamais, dans une action, employer contre ses enuemis des armes perfides, comme des bâtons renfermant des stylets aigus, ni des flèches barbelées, ni des flèches empoisonnées, ni des traits enflanmés. '
  - 'On a cru qu'il s'agissait ici de fusées renfermant une com-

- 91. » Qu'il ne frappe ni un ennemi qui est à pied, si lui-même est sur un char, ni un homme efféminé, ni celui qui joint les mains pour demander merci, ni celui dont les cheveux sont défaits, ni celui qui est assis, ni celui qui dtt: « Je suis ton prisonnier »,
- 92. » Ni un homme endormi, ni celui qui n'a pas de cuirasse, ni celui qui est nu, ni celui qui est désarmé, ni celui qui regarde le combat sans y prendre part, ni celui qui est aux prises avec un autre,
- 93. » Ni celui dont l'arme est brisée, ni celui qui est accablé par le chagrin, ni un homme grièvement blessé, ni un lâche, ni un fuyard; qu'il se rappelle le devoir des braves guerriers.
- 94. » Le lâche qui prend la fuite pendant le combat, et qui est tué par les cunemis, se charge de toutes les mauvaises actions de son chef, quelles qu'elles soient;
- 95. » Et si ce fuyard qui a été tué avait fait provision de quelques bonnes œuvres pour l'autre vie, son chef en retire tout l'avantage.
- 96. » Les chars, les chevaux, les éléphans, les ombrelles, les vêtemens, les grains, les bestiaux, les femmes, les ingrédiens de toute espèce, les métaux, à l'exception de l'or et de l'argent, appartiennent de droit à celui qui s'en est emparé à la guerre.

position inflammable analogue à celle du feu grégeois ou de la poudre à canon; mais cela est fort incertain. Les traits enflammés mentionnés dans le Texte de Manou étaient peut-être simplement des flèches garnies de matières propres à mettre le feu. Les Auciens en employaient de semblables.

- 97. » On doit prélover sur ces prises la partie la plus précieuse pour l'offrir au roi; telle est la règle du Véda; et le roi doit distribuer entre tous les soldats ce qui n'a pas été pris séparément.
- 98. » Telle est la loi irréprochable et primordiale qui concerne la classe militaire; un Kchatriya, en tuant ses cunemis dans le combat, ne doit jamais s'écarter de cette loi.
- 99. » Qu'il désire conquérir ce qu'il n'a pas acquis, qu'il conserve avec soin ce qu'il acquiert; en le conservant, qu'il l'augmente en le faisant valoir, et le produit, qu'il le donne à ceux qui en sout dignes.
- 100. » Qu'il sache que l'observation de ces quatre préceptes fait obtenir ce qui est l'objet des désirs de l'homme, la félicité; en conséquence il doit toujours s'y conformer exactement et sans relâche.
- 101. » Que le roi essaye de conquérir ce qu'il convoite, avec le secours de son armée; par sa vigilance, qu'il conserve ce qu'il a gagné; en le conservant, qu'il l'augmente par les modes légaux; lorsqu'il l'a augmenté, qu'il le répande en libéralités.
- 102. » Que ses troupes soient constamment exercées, qu'il déploie toujours sa valeur, qu'il cache avec soin ce qui doit rester secret, qu'il épie constamment le côté faible de l'ennemi.
- 103. » Le roi dont l'armée s'exerce continuellement, est craint du monde entier; en conséquence, qu'il tienne toujours les peuples en respect par ses forces militaires.

- 104. » Qu'il agisse toujours loyalement, et n'ait jamais recours à la fraude, et, se tenant constamment sur ses gardes, qu'il découvre les manœuvres perfides de son ennemi.
- 105. » Que son adversaire ne connaisse pas son côté faible; mais que lui cherelhe à reconpaître la partie vulnérable de son ennemi; semblable à la tortue, qu'il attire à lui tous les membres de la royauté, et qu'il répare toutes les brèches de l'État.
- 106. » Conme le héron, qu'il réfléchisse sur les avantages qu'il peut obtenir; comme le lion, qu'il déploie sa valeur; comme le loup, qu'il attaque à l'improviste; comme le lièvre, qu'il opère sa retraite avec prudence.
- 107.» Lorsqu'il s'est ainsi disposé à faire des conquêtes, qu'il soumette à son autorité les opposans par la négociation, et par les trois autres moyens, qui sont: de répandre des présens, de semer la division, et d'employer la force des armes.
- 108. » S'il ne réussit pas à les réduire par les trois premiers moyens, qu'il les attaque à force ouverte, et les force successivement de se soumettre.
- 109. » Parmi ees quatre moyens de succès, à commencer par les traités, les honnmes instruits estiment toujours de préférence les négociations pacifiques et la guerre pour l'avantage des royaumes.
  - 110. » De même que le cultivateur arrache la manvaise

<sup>4</sup> Voyez plus loin, st. 198.

herbe pour préserver le grain, de même un roi doit protéger son royaume en détruisant ses ennemis.

- 111. » Le monarque insensé qui opprime ses sujets par une conduite injuste, est bientôt privé de la royauté et de la vie, ainsi que tous ses parens.
- 112. » De même que l'épuisement du corps détruit la vie des êtres animés, de même la vie des rois se détruit par l'épuisement de leur royaume.
- 113. » Pour maintenir le bon ordre dans ses États, que le roi se conforme toujours aux règles qui suivent; car le souverain dont le royaume est bien gouverné voit sa prospérité s'accroître.
- 114. » Pour deux, trois, ciuq, ou même cent villages, suivant teur importance, qu'il établisse une compagnie de gardes commandés par un officier de confiance, et chargés de veiller à la sûreté du pays.
- 115. » Qu'il instituc un chef pour chaque commune (grama 1), un chef de dix communes, un chef de vingt, un chef de cent, un chef de mille.
- 116. » Le chef d'une commune doit lui-même faire connaître au chef de dix communes les désordres, comme vols, brigandages, à mesure qu'ils ont lieu dans sa juridiction, lorsqu'il ne peut pas les réprimer; le chef de dix communes doit en faire part au chef préposé pour vingt;
  - 117. » Le chef de vingt communes doit notifier le tout
- ' Le mot grânua, que j'ai cra bourg avec son territoire envidevoir traduire par commune, doit s'entendre ici d'un village, ou d'un

au chef institué pour cent, et ce dernier doit transmettre l'information lui-même au chef de mille communes.

- 118. » Les choses que les habitans d'une commune sont tenus de donner tous les jours au roi, telles que riz, boisson, bois de ehauffage, doivent être perçues par le chef d'une commune pour ses émolumens.
- 119. » Le eltef de dix communes doit jouir du produit d'un coula '; le chef de vingt communes, du produit de cinq coulas; le chef de cent communes, du produit d'une commune (grāma); le chef de mille communes, du produit d'une ville (poura).
- 120. » Les affaires de ees communes, soit générales, soit particulières, doivent être inspectées par un autre ministre du roi, actif et bien intentionné.
- 121. » Dans chaque grande ville (nagara), qu'il nomme un surintendant général, d'un rang élevé, entouré d'un appareil imposant, semblable à une planète au milieu des étoiles.
- 122. » Ce surintendant doit surveiller toujours luimême les autres fonctionnaires; et le roi doit se faire rendre un compte exaet, par ses émissaires, de la conduite de tous ses délégués dans les différentes provinces.
- 123. » Car, en général, les hommes chargés par le roi de veiller à la súreté du pays, sont des fourbes portés à s'emparer du bien d'autrui; que le roi prenne la défense du peuple contre ces gens-là.
- ' Le coula est l'étendue de terrain qui peut être labourée par de six taureaux.

124. » Les hommes en place qui sont assez pervers pour soutirer de l'argent de ceux qui ont affaire à eux, doivent être déponillés de tous leurs biens par le roi, et bannis du royaume.

125. » Aux femmes attachées à son service, et à toute la bande des domestiques, que le roi allone un salaire journalier proportionné à leur rang et à leurs fonctions.

126. » Il faut donner au dernier des domestiques un pana ' de cuivre par jour, un vêtement complet \* deux fois par an, et un drona 3 de grain tous les mois; et au premier des domestiques, six panas, six vêtemens deux fois par an, et six mesures de grain tous les mois.

127. » Après avoir considéré le prix auquel les mar-

Le pana vaut quatre-vingts des petits coquillages appelés cauris. Voyez aussi Liv. VIII, st. 156.

<sup>9</sup> Un vêtement de dessus e vêtement de dessous.

3 I'm countchi vant huit mouchtis ou poignées de grains; un pouchcala, huit countchis; un âdhaca, quatre pouchcalas; un drona, quatre âdhacas ( Commentaire), Suivant M. Wilson (Sanscrit Dictionary) l'adhaca répond à sent livres onze onces Avoirdupois, mesure anglaise (3 kilogr. 486 grammes); par conséquent le drona équivaut, selon le même calcul, à trente livres douze onces Avoirdupois (13 kil. 943 gram.). M. Haughton, dans une des notes qu'il a jointes à la traduction de Jones, fait observer que cette solde serait bien faible, et que le drona doit avoir été autrefois plus considérable. Suivant une autre évaluation donnée par M. Carey, dans son Dictionnaire Bengali, et citée par M. Haughton, l'adhaca, dans le voisinage de Calcutta, répond à cent soixante liv. (72 kil. 546 gr.), et le drona, par conséquent, à six cent quarante livres (290 kil. 185 gr.). Je dois ajouter que le drona est le vingtième du coumbha, et que cette dernière mesure vaut, suivant M. Wilson ( Sanscrit Dictionary), un peu plus de trois boisseaux (bushels): trois boisseaux répondent à un hectolitre. Le drona, qui n'est que le vingtième du coumbha, vaudrait cinq litres suivant cette évaluation , évidemment trop faible.

chandises sont achetées, celui auquel on les vend, la distance du pays d'où on les apporte, les dépenses de nourriture et d'assaisonnement, les précautions nécessaires pour apporter les marchandises en toute sûreté, que le roi fasse payer des impôts aux commerçans.

- 128. » Après un mûr examen, un roi doit lever continuellement les impôts dans ses États, de telle sorte que lui-même et le marchand retirent la juste récompense de leurs travaux.
- 120, » De même que la sangsue, le jeune veau et l'abeille ne preunent que petit à petit leur nourriture, de même ce n'est que par petites portions que le roi doit percevoir le tribut annuel dans son royaume.
- 130. » La cinquantième partie peut être prélevée par le roi sur les bestiaux et sur l'or ou l'argent ajoutés chaque année au fonds; la huitième, la sixième ou la douzième partie sur les grains, suivant la qualité du sol et les soins qu'il exige.
- 131.» Qu'il prenne la sixième partie du bénéfice annuel fait sur les arbres, la viande, le miel, le beurre clarifié, les parfums, les plantes médicinales, les sucs végétaux, les fleurs, les racines et les fruits;
- 132. » Sur les feuilles, les plantes potagères, l'herbe, les ustensiles de canne, les peaux, les vases de terre, et tout ce qui est en pierre.
- 133. » Un roi, même lorsqu'il meurt de besoin, ne doit pas recevoir de tribut d'un Brâhmanc versé dans la Sainte Écriture; et qu'il ne souffre jamais que, dans ses États, un parcil Brâhmanc soit tourmeuté par la faim.

- 134. » Lorsque, sur le territoire d'un roi, un homme imbu de la Sainte Écriture souffre de la fain, le royaume de cc prince sera bientôt en proje à la famine.
- 135. » Après s'être assuré de ses connaissances théologiques et de la pureté de sa conduite, que le roi lui assure un état honorable; qu'il le protége contre tous, comme fait un père pour son fils légitime.
- 136. » Les devoirs religieux accomplis tous les jours par ce Brâhmane, sous la protection du roi, prolongent la durée de l'existence du souverain, et augmentent ses richesses et ses États.
- 137. » Que le roi fasse payer, comme impôt, une redevance annuelle très modique aux hommes de son royaume qui appartiennent à la dernière classe, et qui vivent d'un commerce peu lucratif.
- 138. » Quant aux ouvriers, aux artisans et aux Soûdras, qui gagnent leur subsistance à force de peine, qu'il les fasse travailler chacun un jour par mois.
- 13g. a Qu'il ne coupe pas sa propre racine, en refusant, par excès de bonté, de recevoir les impôts, ni celle des autres, en exigeant des tributs exorbitans par excès d'avarice; car en coupant sa propre racine et la leur, il se réduit, lui et les autres, à l'état le plus misérable.
- 140. » Que le roi soit sévère ou doux suivant les circonstances; un souverain doux et sévère à propos est généralement estimé.
  - 141. » Lorsqu'il est fatigué d'examiner les affaires des

hommes, qu'il confie cet emploi à un premier ministre versé dans la connaissance des lois, très instruit, maître de ses passions, et appartenant à une bonne famille.

- 142. » Qu'il protége ainsi ses peuples avec zèle et vigilance, en remplissant de la manière prescrite tous les devoirs qui lui sont imposés.
- 143. » Le souverain dont les sujets éplorés sont enlevés par des brigands hors de son royaume, sous ses yeux et aux yeux de ses ministres, est véritablement un mort et non un être vivant.
- 144. » Le principal devoir d'un Kchatriya est de défendre les peuples, et le roi qui jouit des avantages qui ont été énumérés est tenu de remplir ce devoir.
- 145. » S'étant levé à la dernière veille de la nuit, après s'être purifié, qu'il adresse, dans un profond recucillement, ses offrandes au feu et ses hommages aux Brâhmanes, et qu'il entre dans la salle d'audience convenablement décorée.
- 146. » Étant là, qu'il réjouisse ses sujets par des paroles et des regards gracieux, et les congédic ensuite; après les avoir renvoyés, qu'il tienne conseil avec ses ministres.
- 147. » Montant au sommet d'une montagne, ou bien se rendant en secret sur une terrasse, ou dans un endroit solitaire d'une forêt, qu'il délibère avec eux sans être observé.
- 148. » Le roi dont les résolutions seerètes ne sont pas connues des autres hommes qui se réunissent entre eux,

étend son pouvoir sur toute la terre, bien qu'il n'ait pas de trésor.

- 149. » Les hommes idiots, muets, aveugles ou sourds, les oiseaux bavards, comme le perroquet et la sárica, les geus très âgés, les femmes, les barbares (Mlétchhas), les malades et les estropiés, doivent être éloignés au moment de la délibération.
- 150. » Les hommes disgraciés dans cette vie, pour des fautes commises dans une naissance précédente, tra-hissent une résolution secrète, de même que les oiseaux bavards, et particulièrement les femmes; c'est pourquoi il faut avoir soin de les exclure.
- 151. » Au milieu du jour ou de la nuit, lorsqu'il est exempt d'inquiétudes et de fatigues, de concert avec ses ministres ou bien seul, qu'il réfléchisse sur la vertu, le plaisir et la richesse;
- 152. » Sur les moyens d'acquérir en même temps ces choses, qui sont, en général, opposées l'une à l'autre; sur le mariage de ses filles, et sur l'éducation de ses fils;
- 153. » Sur l'opportunité d'envoyer des ambassadeurs, sur les chances de succès de ses entreprises; qu'il surveille la conduite de ses femmes dans l'appartement intérieur, et les démarches de ses émissaires.
- 154. » Qu'il réfléchisse sur les huit affaires des rois, comprenant les revenus, les dépenses, les missions des ministres, les défenses, la décision des cas douteux, l'examen des affaires judiciaires, l'application des peines, les expiations; sur les cinq sortes d'espions qu'il

doit employer secrètement, savoir: des jeunes hommes hardis et d'un esprit pénétrant, des anachorètes dégradés, des laboureurs malheureux, des marchands ruinés, de faux péniteus; sur les intentions bienveillantes ou hostiles de ses voisins, et sur les dispositions des États environnans;

- 155. » Sur la conduite du prince étranger qui n'a que des forces médiocres, et qui, se trouvant voisin d'un ennemi et d'un ambitieux, n'est pas assez puissant pour leur résister s'ils sont unis, mais peut leur tenir tête s'ils sont divisés; sur les préparatifs du monarque désireux de conquêtes, sur la situation du prince qui reste neutre, mais qui peut résister à l'ennemi, au conquérant et à celui dont les forces sont médiocres, pourva qu'ils ne soient pas réunis, et particulièrement sur celle de son propre ennemi.
- 156. » Ces quatre puissances, désignées sous la dénomination commune de souche des pays environans, avec huit autres appelées les branches, et qui offrent différrentes sortes d'alliés ou d'adversaires, sont déclarées les douze principales puissances.
- 157. » Cinq autres pouvoirs secondaires, savoir: leurs ministres, leurs territoires, leurs places fortes, leurs trésors et leurs armées, ajoutés à chacun de ces douze pouvoirs, forment en tout soixante-douze pouvoirs, qu'il faut examiner.
- 158. » Le roi doit considérer comme ennemi tout prince qui est son voisin immédiat, ainsi que l'allié de ce prince; comme ami le voisin de son ennemi, et comme

neutre tout souverain qui ne se trouve dans aucune de ees deux situations.

- 159. » Qu'il prenne de l'ascendant sur tous ces princes par le secours des négociations et par les trois autres moyens ', soit séparés, soit réunis, surtout par sa valcur et sa politique.
- 160. » Qu'il médite sans cesse les six ressources, qui sont: de faire un traité de paix ou d'alliance, d'entreprendre la guerre, de se mettre en marche, d'asseoir son camp, de diviser ses forces, de se mettre sous la protection d'un monarque puissant.
- 161. » Après avoir considéré la situation des affaires, qu'il se détermine, suivant les circonstances, à attendre l'ennemi, à se mettre en marche, à faire la paix ou la guerre, à diviser ses forces ou à chercher un appui.
- 162. » Un roi doit savoir qu'il y a deux sortes d'alliances et de guerres, qu'il y a également deux manières de camper ou de se mettre en marche, et d'obtenir la protection d'un autre souverain.
- 163. » On doit reconnaître deux sortes d'alliances ayant pour but de proeurer des avantages, soit dans le moment, soit par la suite : celle où les deux princes conviennent d'agir et de marcher ensemble, et celle où ils doivent agir séparément.
- 164. » La guerre a été déclarée de deux espèces : on peut la faire pour son propre compte, ou pour venger

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 107.

une injurc faite à un allié, dans le dessein de vaincre l'ennemi, soit dans la saison, soit dans un autre temps.

- 165. »Tantôt le roi se met seul en campagne pour détruire l'ennemi à son plaisir, tantôt il se réunit à son allié; la marche est donc reconnue de deux sortes.
- 166. » Le campement est déclaré avoir lieu dans deux circonstances : lorsqu'on a été successivement affaibli, soit par les coups du Sort ', soit par suite de mauvaie combinaisons ', ou lorsqu'on veut favoriser son allié.
- 167. » Pour assurer la réussite d'une entreprise, l'arnée et le roi doivent se séparer en deux corps; tel est le double système de la division des forces, proclamé par ceux qui apprécient les avantages des six ressources.
- 168. » Un prince se met sous la protection d'un roi puissant dans deux circonstances : lorsqu'il est accablé par l'enneni, afin d'être à l'abri de ses attaques ; et d'avance dans la crainte d'être assailli, afin que le bruit de cette puissante protection se répaude et tienne l'ennemi en respect.
- 16g. » Lorsque le roi reconnaît que, par la suite, sa supériorité sera certaine, et que, pour le présent, il n'a qu'un léger dommage à supporter, qu'il ait recours aux négociations pacifiques;
- 170. » Mais quand il voit que tous les membres de l'État sont dans la situation la plus florissante, et que
- ' C'est-à-dire en punition de fautes commises dans une vie précédente. (Commentaire.)

  ' Peut-être nieux : en punition de fautes commises dans cette vie.

lui-même s'est élevé au plus haut degré du pouvoir, alors qu'il entreprenne la guerre.

- 171. » Lorsqu'il est parfaitement sûr que son armée est contente et bien approvisionnée, et que le contraire a lieu chez son ennemi, qu'il entre en campagne contre son adversaire;
- 172. » Mais s'il est faible en équipages et en soldats, qu'il choisisse avec soin une position avantageuse, et amène peu à peu les ennemis à faire la paix.
- 173. » Lorsqu'un roi pense que son ennemi est, sous tous les rapports, plus puissant que lui, alors, divisant ses forces en deux corps, qu'il se retire, avec une partie des troupes, dans une place forte, et tâche de parvenir à ses fins, qui sont d'arrêter les progrès de l'ennemi.
- 174. » Mais lorsqu'il peut être attaqué de tous côtés par les forces de son antagoniste, alors qu'il cherche promptement la protection d'un souverain juste et puissant.
- 175. » Celni qui tient à la fois en respect ses propres sujets et les forces ennemies, doit constainment être honoré par lui de tout son pouvoir, comme un maître spirituel (Gourou).
- 176. » Toutefois, si, dans cette situation, il s'aperçoit qu'une telle protection a des inconvéniens, quelle que soit sa détresse, qu'il fasse une guerre vigoureuse sans balancer.
- 177. » Un souverain profond politique doit mettre en œuvre tous les moyens indiqués, pour que ses alliés, les

puissances neutres et ses ennemis, n'aient aucune supériorité sur lui.

- 178. » Qu'il examine mûrement l'issue présumable de toutes les affaires, la situation présente des choses, ainsi que les avantages et les désavantages de tout ce qui s'est passé.
- 179. » Celui qui sait prévoir dans l'avenir l'utilité ou l'inconvénient d'une mesure, qui dans l'oceasion présente se décide avec promptitude, qui lorsqu'un événement a eu lieu en apprécie les conséquences, n'est jamais renversé par ses ennemis.
- 180. » Qu'il dispose tout de telle sorte, que ses alliés, les monarques neutres et ses ennemis, ne puissent avoir sur lui aucun avantage; telle est, en somme, toute la politique.
- 181. » Lorsque le roi se met en campague pour envahir le territoire de son ennemi, il doit s'avancer peu à peu de la manière suivante, en se dirigeant vers la capitale de son adversaire.
- 182. » Qu'il comuence son expédition dans le mois favorable de mârgasîrela\*, lorsque sa marche est embarrassée par des éléphans et par des chars, ou bien vers les mois de phâlgouna\* et de tchaitra\*, s'il a beaucoup de cavalerie, suivant les troupes qui l'accompagnent, afin de trouver les récoltes de l'autonne ou du printemps dans la contrée qu'il veut envahir.

Mårgasîrcha ou ågrahâyana, novembre-décembre.

Phâlgouna, février-mars.
 Tchaitra, mars-avril.

- 183. » Même dans les autres saisons, lorsqu'il voit que la victoire est certaine, et qu'il est arrivé quelque malheur à son ennemi, qu'il se mette en marche pour combattre.
- 184. » Ayant pris les précautions nécessaires pour la sûreté de son royaume et fait tous les préparatifs de son entreprise, s'étant procuré tout ce qui est nécessaire pour séjourner dans le pays ennemi, et ayant envoyé à propos des espions;
- 185. » Ayant fait ouvrir trois sortes de routes à travers les plaines, les foréts et les endroits inondés, et organisé les six corps de son armée, les éléphans, la cawalerie, les chars, les fantassins, les officiers et les valets, conformément aux règles de la tactique militaire, qu'il se dirige vers la capitale de son ennemi.
- 186. » Qu'il se tienne en garde contre ces faux amis qui en secret sont d'intelligence avec l'ennemi, et contre les gens qui sont revenus à son service après l'avoir quitté; car ce sont les plus dangereux ennemis.
- 187. » Pendant la marche, qu'il range ses troupes dans un ordre ayant la forme d'un bâton', d'un chariot', d'un versat', d'un monstre marin (macara)<sup>4</sup>, d'une aiguille', ou de Garoura. <sup>6</sup>
- 'C'est-à-dire en colonne, disposée de la manière suivante : en tête un général, au milieu le roi, à l'arrière-garde un commandant, aux deux côtés les éléphans, près des éléphans les chevaux, ensuite les piétons; telle est la disposition à laquelle il fant avoir recours lorsqu'on a à craindre de tous les

côtés d'être attaqué. (Commentaire.)

<sup>a</sup> La tête étant alongée, et la queue étendue, lorsqu'on craint d'être attaqué par-derrière. (Commentaire.)

<sup>3</sup> Lorsque le centre est considérable, et que l'avant-garde et l'arrière-garde sont faibles; dis188. » De quelque côté qu'il appréhende du danger, qu'il étende ses troupes de ce côté, et qu'il se place toujours au centre d'un bataillon disposé comme une fleur de lotus.

18.9. » Qu'il place un commandant (Sénápati) et un général (Balàdhyakcha) dans toutes les directions; et chaque fois qu'il craint une attaque d'un côté, c'est vers cet endroit qu'il doit se tourner.

190. » Qu'il établisse de tous côtés des postes composés de soldats fidèles, connaissant les différens signaux, habiles à soutenir une attaque et à charger l'ennemi, intrépides, et incapables de déserter.

191. » Qu'il fasse combattre réunis en une seule phalange des soldats peu nombreux; qu'il étende, s'il le veut, des forces considérables; et, après les avoir rangées en forme d'aiguille ou de foudre 7, qu'il donne la bataille.

192. » Qu'il combatte dans une plaine avec des chars et des chevaux; dans un endroit couvert d'eau, avec des

position nécessaire quand on peut être attaqué par les deux flancs. ( Commentaire.)

<sup>4</sup> Les principales forces étant réunies à l'avant-garde et à l'arrière-garde, tandis que le centre est faible, lorsqu'on craint d'être assailli en tête et en queue. (Commentaire.)

5 Lorsque les meilleures troupes sont en tête d'une longue colonne, dans l'appréhension d'une attaque à l'avant-garde. (Commentaire.)

6 Disposition analogue à la troi-

sième, les ailes étant plus étendues. (Commentaire.) — Garoura ou Garouda, fils de Casyapa et de Vinată, et Jenne frère d'Arouna, cocher du soleil, est représenté avec les ailes et la tête d'un oiseau, et considéré comme le souverain de la race emplumée.

7 C'est-à-dire en une longue ligne, ou en trois corps. éléphans et des bateaux armés; sur un terrain couvert d'arbres et de broussailles, avec des arcs; dans une place découverte, avec des sabres, des boueliers et autres armes.

- 193. » Il doit placer dans les premiers rangs des hommes nés dans les provinces de Couroukchétra, de Matsya, de Pantchála, de Soûraséna¹, et des hommes grands et agiles nés dans d'autres contrées.
- 194. » Qu'il encouragé son armée après l'avoir rangée en bataille, et qu'il examine avec soin ses soldats; qu'il soit instruit de la manière dont ils se comportent pendant qu'ils sont aux mains avec l'ennemi.
- 195. » Lorsqu'il a bloqué son ennemi, il doit asseoir son eamp, ravager le territoire étranger, et gâter continuellement l'herbe des pâturages, les provisions de boucle, l'eau et le bois de chauffage de son adversaire.
- 196. » Qu'il détruise les pièces d'eau, les remparts, les fossés; qu'il hareèle l'ennemi pendant le jour, et l'attaque à l'improviste pendant la nuit.
- 197. » Qu'il attire à son parti ceux qui peuvent seconder ses desseins, comme des parens du prince ennenti ayant des prétentions au trône, ou des ministres mécontens; qu'il soit informé de tout ce qu'ils font; et lorsque le ciel se montre favorable, qu'il combatte pour faire des conquêtes, libre de toute crainte.
- 198. » Qu'il fasse tous ses efforts pour réduire ses ennemis, par des négociations, par des présens, et ca

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. II, st. 19.

fomentant des dissensions; qu'il emploie ces moyens à la fois ou séparément, sans avoir recours au combat.

- 199. » Comme on ne prévoit jamais d'une manière certaine pour laquelle des deux armées sera la victoire ou la défaite dans une bataille, le roi doit, autant que possible, éviter d'en venir aux mains;
- 200. » Mais lorsqu'il ne peut se servir d'aucun des trois expédiens indiqués, qu'il combatte vaillamment, afin de vaincre l'ennemi.
- 201. » Après avoir conquis un pays, que le roi honore les Divinités qu'on y adore et les vertueux Brálmanes; qu'il distribue des largesses au peuple, et fasse des proclamations propres à éloigner toute crainte.
- 202. » Quand il s'est complétement assuré des dispositions de tous les vaincus, qu'il installe dans ce pays un prince de la race royale et lui impose des conditions.
- 203. » Qu'il fasse respecter les lois de la nation conquise comme elles ont été promulguées, et qu'il offre en présent des pierreries au prince et à ses courtisans.
- 204. » Enlever des choses précieuses, et qui produit la haine, ou les donner, ce qui concilie l'amitié, peut être louable ou blâmable suivant les circonstances.
- 205. » La réussite de toutes les affaires du monde dépend des lois du Destin, réglées par les actions des mortels dans leurs existences précédentes, et de la conduite de l'homme; les décrets de la Destinée sont un mystère, ç'est done aux moyens dépendant de l'homme qu'il faut avoir recours.

- 206. » Le vaiuqueur peut encore conclure la paix avec son adversaire et le prendre pour allié avec empressement, en considérant que les trois fruits d'une expédition sont un ami, de l'or, ou une augmentation de territoire.
- 207. » Qu'il examine d'abord les dispositions du roi qui pourrait profiter de son absence pour envahir son royaume, et celles du prince qui tient ce roi en respect, et qu'il retire ensuite le fruit de son expédition, soit qu'il contracte ou non un traité d'alliance avec son adversaire autineu.
- 208. » En gagnant des richesses et un accroissement de territoire, un roi n'augmente pas autant ses ressources qu'en se conciliant un ami fidèle, qui, bien que faible, peut un jour devenir puissant.
- 209. » Un allié peu redoutable, mais vertueux, reconnaissant, faisant le bonheur de ses sujets, dévoué à ses amis et ferme dans ses entreprises, est digne d'une haute estime.
- 210. » Les Sages considèrent comme un ennemi invincible celui qui est instruit, d'une noble race, brave, habile, libéral, plein de gratitude pour ceux qui lui ont rendu service, et inchranlable dans ses desseins.
- 211. » La bonté, l'art de connaître les hommes, la valeur, la compassion, une libéralité inépuisable, telles sont les vertus qui font l'ornement d'un prince neutre.
  - 212. » Un roi doit abandonner sans hésiter, pour sanver

sa personne, inême une contréc salubre, fertile, et très favorable à l'accroissement du bétail.

- 213. » Pour remédier à l'infortune, qu'il garde avec soin ses richesses, qu'il sacrifie ses richesses pour sauver son épouse, qu'il sacrifie son épouse et ses richesses pour se sauver lui-même.
- 2.14. » Un prince sage, qui voit toutes sortes de calamités fondre en même temps sur lui, doit mettre en œuvre tous les expédiens convenables, soit à la fois, soit séparément.
  - 215. » Se renfermant tout entier dans l'examen de trois sujets, qui sont : celui qui dirige l'affaire, c'est-à-dire lui-même, l'objet qu'il se propose, et les moyens de succès, qu'il s'efforce de parvenir au but de ses désirs.
  - 216. » Après avoir délibéré avec ses ministres sur tout ce qui concerne l'État, de la manière qui a été prescrite, après s'être livré aux exercices qui conviennent à un guerrier, et s'être baigné à midi, que le roi entre dans l'appartement intérieur pour prendre son repas.
  - 217. » Là, qu'il mange des alimens préparés par des serviteurs dévoués à sa personne, connaissant le temps nécessaire, et d'une fidélité inaltérable; cette nourriture doit être éprouvée avec le plus grand soin ', et consacrée par des prières (Mantras) qui neutralisent le poison.
  - 'Cette épreuve se fait avec le du poison, les yeux de la perdrix secours de la perdrix (tchacora); deviennent rouges. ( Commental vue d'un mets qui renferme tuire.)

- 218. » Qu'il mêle à tous ses alimens des antidotes, et qu'il ait toujours soin de porter sur lui des pierres précieuses qui détruisent l'effet du poison.
- 219. » Que des femmes, surveillées avec soin, et dont les parures et les vêtemens ont été examinés préalablement, de peur qu'elles ne cachent des armes ou du poison, viennent l'éventer, et répandre sur son corps de l'eau et des parfums avec la plus grande attention.
- 220. » Il doit prendre les mêmes précautions en allant en voiture, en se couchant, en s'asseyant, en mangeant, en se baignant, en faisant sa toilette et en ajustant ses ornemens.
- 221. » Après avoir mangé, qu'il se divertisse avec ses femmes dans l'appartement intérieur, et lorsqu'il s'est réjoui pendant le temps convenable, qu'il s'occupe de nouveau des affaires publiques.
- 222. » S'étant équipé, qu'il passe en revue les gens de guerre, les éléphans, les chevaux et les chars, les armes et les accoutremens.
- 223. » Le soir, après avoir rempli ses devoirs pieux, qu'il se rende, muni de ses armes, dans une partie retirée de son palais, pour entendre les rapports secrets de ses espions.
- 224. » Puis, les ayant congédiés pour se rendre dans une autre partie de son palais, qu'il retourne, entouré des femmes qui le servent, dans l'appartement intérieur pour y prendre son repas du soir.

225. » Là, ayant mangé une seconde fois quelque peu, ayant été récréé par le son des instrumens, qu'il se livre au repos lorsqu'il en est temps, et se lève ensuite exempt de fatigue.

226. » Telles sont les règles que doit suivre un roi lorsqu'il se porte bien; mais quand il est malade, qu'il confie à ses ministres le soin des affaires.

## LIVRE HUITIÈME.

## OFFICE DES JUGES; LOIS CIVILES ET CRIMINELLES.

- » Un roi désireux d'examiner les affaires judiciaires doit se rendre à la cour de justice dans un humble maintien, étant accompagné de Brâhmanes et de conseillers expérimentés.
- a. » Là, assis ou debout, levant la main droite, nodeste dans ses habits et dans ses ornemens, qu'il examine les affaires des parties contestantes.
- 3. » Que chaque jour il décide l'une après l'autre, par des raisons tirées des coutumes particulières aux pays, aux classes et aux familles, et des Codes de lois, les eauses rangées sous les dix-huit principaux titres qui suivent:
- 4. » Le premier de ces titres comprend les dettes; le second, les dépôts; le troisième, la vente d'un objet sans droit de propriété; le quatrième, les entreprises commerciales faites par des associés; le cinquième, l'action de reprendre une chose donnée;
- 5. » Le sixième, le non-payement des gages ou du salaire; le septième, le refus de remplir des conventions; le hutitème, l'annulation d'une vente ou d'un achat; le neuvième, les discussions entre un maître et son valet;

- 6. » Le dixième, la loi qui concerne les disputes sur les limites; le onzième et le douzième, les mauvais traitemens et les injures; le treizième, le vol; le quatorzième, le brigandage et les violences; le quinzième, l'adultère;
- 7. » Le seizième, les devoirs de la femme et du mari; le dix-septième, le partage des successions; le dix-huitième, le jeu et les combats d'animaux; tels sont les dix-huit points sur lesquels sont basées les affaires judiciaires dans ce monde.
- 8. » Les contestations des hommes ont, en général, rapport à ces articles, et à quelques autres non nentionnés; que le roi juge leurs affaires en s'appuyant sur la loi éternelle.
- 9. » Lorsque le roi ne fait pas lui-même l'examen des causes, qu'il charge un Brâhmane instruit de remplir cette fonction.
- 10. » Que ce Brâhmane examine les affaires soumises à la décision du roi; accompagné de trois assesseurs, qu'il se rende au tribunal éminent, et s'y tienne assis ou debout.
- 11. » Quel que soit le lieu où siégent trois Brâlimanes versés dans les Védas, présidés par un Brâlimane très savant choisi par le roi, cette assemblée est appelée par les Sages, la cour de Bralimã à quatre faces.
- 12. » Lorsque la justice blessée par l'injustice se présente devant la cour, et que les juges ne lui retirent pas le dard, ils cu sont eux-mêmes blessés.

- 13. » Il faut ou ne pas venir au tribunal, ou parler selon la vérité; l'homme qui ne dit rien, ou profère un mensonge, est également coupable.
- 14. » Partout où la justice est détruite par l'iniquité, la vérité par la fausseté sous les yeux des juges, ils sont également détruits.
- 15. » La justice frappe lorsqu'on la blesse; elle préserve lorsqu'on la protége; « gardons-nous, en consé-» quence, de porter atteinte à la justice, de peur que, si » nous la blessons, elle ne nous punisse. » Tel est le langage que doivent tenir les juges au président, lorsqu'ils le voient disposé à violer la justice.
- 16. » Le vénérable Génie de Ja justice est représenté sous la forme d'un taureau (Vricha); celui qui lui fait tort est appelé par les dieux Vrichala (enneuni du taureau); il ne faut done pas porter atteinte à la justice.
- 17. » La justice est le seul ami qui accompagne les hommes après le trépas; car toute autre affection est soumise à la même destruction que le corps.
- 18. » Un quart de l'injustice d'un jugement retombe sur celui des deux contestans qui en est cause; un quart sur le faux témoin, un quart sur tous les juges, un quart sur le roi;
- 19. » Mais lorsque le coupable est condamné, le roi est innocent, les juges sont exempts de blâme, et la faute revient à celui qui l'a commise.
- 20. » Que le prince choisisse, si telle est sa volonté, pour interprète de la loi, un homme de la classe sa-

cerdotale qui n'en remplit pas les devoirs, et qui n'a d'autre recommandation que sa naissance, ou bien un homme qui passe pour Brâhmane, ou méme, au défaut de ce Brâhmane, un Kchatriya ou un Vaisya, mais jamais un homme de la classe servile.

- 21. » Lorsqu'un roi souffre qu'un Soûdra prononce des jugemens sous ses yeux, son royaume est dans une détresse semblable à celle d'une vache dans un bourbier.
- 22. » Le pays habité par un grand nombre de Soûdras, fréquenté par des athées et dépourvu de Brâhmanes, est bientôt en entier détruit par les ravages de la famine et des maladies.
- 23. » Se plaçant sur le siége où il doit rendre la justice, décemment vêtu, et rassemblant toute son attention, après avoir rendu hommage aux gardiens du monde (Locapâlas), que le roi ou le juge nommé par lui commence l'examen des causes.
- 24. » Considérant ce qui est avantageux ou nuisible, et s'attachant principalement à reconnaître ce qui est légal ou illégal, qu'il examine toutes les affaires des parties en suivant l'ordre des classes.
- 25. » Qu'il découvre ce qui se passe dans l'esprit des hommes par le moyen des signes extérieurs, par le son de leur voix, la couleur de leur visage, leur maintien, l'état de leur corps, leurs regards et leurs gestes.
- 26. » D'après l'état du corps, le maintien, la démarche, les gestes, les paroles, les mouvemens des yeux et du visage, ou devine le travail intérieur de la pensée.

- 27. » Le bien par héritage d'un enfant sans protecteur doit rester sous la garde du roi, jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études ou soit sorti de l'enfance, c'est-à-dire jusqu'à sa seizième année.
- 28. » La même protection doit être accordée aux femmes stériles, à celles qui n'ont pas de fils, aux femmes sans parens, à celles qui sont fidèles à leur époux absent, aux veuves, et aux femmes affligées par une maladie.
  - 29. » Qu'un monarque juste inflige aux parens qui tenteraient de s'approprier le bien de ces femmes pendant leur vie, le châtiment réservé aux voleurs.
  - 30. » Un bien quelconque dont le maître n'est pas connu doit être proclamé au son du tambour, puis conservé en dépôt par le roi pendant trois ans; avant l'expiration des trois ans, le propriétaire pent le reprendre; après ce terme, le roi peut se l'adjuger.
  - 31. » L'homme qui vient dire : « Cela est à moi », doit être questionné avec soin; ce n'est qu'après qu'on lui a fait déclarer la forme, le nombre et les autres renseignemens, que le propriétaire doit être remis en possession de l'objet en question.
  - 32. » Celui qui ne peut pas indiquer parfaitement le lieu et le temps où l'objet a été perdu, ainsi que la couleur, la forme et la dimension de cet objet, doit être condamné à une amende de même valeur.
  - 33. » Que le roi prélève la sixième partie sur un bien perdu par quelqu'un, et conservé par lui, ou bien la dixième, ou seulement la douzième, se rappelant le de-

voir des gens de bien, suivant qu'il l'a gardé pendant trois ans, pendant deux ans, ou seulement pendant une année.

34. » Un bien perdu par quelqu'un, et trouvé par des hommes au service du roi, doit être confic à la garde de gens choisis exprès; ceux que le roi prendra volant ce bien, qu'il les fasse fouler aux pieds d'un eléphant.

35. » Lorsqu'un homme vient dire avec vérité: « Ce trésor m'appartient », et lorsqu'il prouve ce qu'il avance, le trésor ayant été trouvé soit par cet homme lui-même, soit par un autre, le roi doit en prendre la sixieme ou la douzième partie, suivant la qualité de cet homme;

36. » Mais celui qui l'a déclaré faussement doit être mis à l'amende de la huitième partie de ce qu'il possède, ou pour le moins condamné à payer une somme égale à une faible portion de ce trésor après qu'on l'a compté.

37. » Lorsqu'un Brâhmane instruit vient à découvrir un trésor jadis enfoui, il peut le prendre en entier, car il est seigneur de tout ce qui existe;

38. » Mais quand le roi trouve un trésor anciennement déposé en terre, et qui n'a point de maître, qu'il en donne la moitié aux Brâhmaues, et fasse entrer l'autre moitié dans son trésor.

39. » Le roi a droit à la moitié des anciens trésors et des métaux précieux que la terre renferme, par sa qualité de protecteur, et parce qu'il est le seigneur de la terre.

40. » Le roi doit restituer aux hommes de toutes les

classes leur bien que des volcurs avaient enlevé; car un roi qui se l'approprie se rend coupable de vol.

- 41. » Un roi vertueux, après avoir étudié les lois pariculières des classes et des provinces, les réglemens des compagnies de marchands et les coutumes des familles, doit leur douner force de loi, lorsque ces lois, ces réglemens et ces coutumes ne sont pas contraires aux préceptes des Livres révélés.
- 42. » Les hommes qui se conforment aux réglemens qui les concernent, et se renferment dans l'accomplissement de leurs devoirs, deviennent chers aux autres hommes, quoiqu'ils soieut éloignés.
- 43. » Que le roi et ses officiers se gardent de susciter un procès, et qu'ils ne négligent jamais par cupidité une cause apportée devant eux.
- 44. » De même qu'un chasseur, en suivant la trace des gouttes de saug, parvient au réduit de la bête fauve qu'il a blessée, de même, à l'aide de sages raisonnemens, que le roi arrive au véritable but de la justice.
- 45. » Qu'il considère attentivement la vérité, l'objet, sa propre personne, les témoins, le lieu, le mode et le temps, s'attachaut aux règles de la procédure.
- 46. » Qu'il mette en vigueur les pratiques suivies par les Dwidjas savans et vertueux, si clles ne sont pas en opposition avec les coutumes des provinces, des classes et des familles.
- 47. » Lorsqu'un créancier vient porter plainte devant lui, pour le recouvrement d'une somme prêtée que retient

un débiteur, qu'il fasse payer le débiteur après que le créancier a fourni la preuve de la dette.

48. » Un créancier, pour forcer son débiteur de le satisfaire, peut avoir recours aux différens moyens en usage pour recouvrer une dette.

49. » Par des moyens conformes au devoir moral ', par des procès, par la ruse ', par la détresse ', et cinquièmement enfin , par les mesures violentes ', un créancier peut se faire payer la somme qu'on lui doit.

50. » Le créancier qui force son débiteur à lui rendre ce qu'il lui a prêté, ne doit pas être réprimandé par le roi pour avoir repris son bien.

51. » Lorsqu'un homme nie une dette, que le roi lui fasse payer la somme dont le créancier fournit la preuve, et le punisse d'une légère amende, proportionnée à ses facultés.

1-4 Les passages qui suivent, et qui sont empruntés au législateur Vrihaspati, cité dans le Commentaire sanscrit et dans le Digest of Hindu Law, éclaircissent entièrement cette stance.

Par la médiation des amis et des parens, par de douces remontrances, en snivant partout un débiteur ou en se tenant constamment dans sa maison, on peut l'obliger de payer la dette; ce mode de recouvrement est dit conforme au devoir moral.

Lorsqu'un créancier, par ruse, emprunte une chose à son débiteur, ou retient nne chose déposée par lni, et le contraint de cette manière à payer la dette, ce moyen est appelé une fraude légale. Lorsqu'il force le débiteur à

payer en enfermant son fils, sa femme, ou ses bestianx, ou bien en veillant constamment à sa porte, cela est dit une contrainte légale.

Lorsqu'ayant attaché le débitenr, il l'emmène à sa maison et en le battant, ainsi que par d'autres moyens analogues, l'oblige à payer, c'est ce qu'on appelle le mode violent.

- 52. » Sur la dénégation d'un débiteur sommé devant le tribunal de s'acquitter, que le demandeur appelle en témoignage une personne présente au moment du prêt, ou produise une autre preuve, comme un billet.
- 53. » Celui qui invoque le témoignage d'un homme qui n'était pas présent; celui qui, après avoir déclaré une chose, la nic; eelui qui ne s'aperçoit pas que les raisons qu'il avait alléguées d'abord, et celles qu'il fait valoir ensuite, sont en contradiction;
- 54. » Celui qui, après avoir donné certains détails, modifie son premier récit; celui qui, interrogé sur un fait bien établi, ne donne pas de réponse satisfaisante;
- 55. » Celui qui s'est entretenu avec les témoins dans un lieu où il ne le devait pas; celui qui refuse de répondre à une question faite à plusieurs reprises, celui qui quitte le tribunal;
- 56. » Celui qui garde le silence lorsqu'on lui ordonne de parler, ou ne prouve pas ce qu'il a avancé, et enfin celui qui ne sait pas ce qui est possible et ce qui est impossible, sont tous déboutés de leurs demandes.
- 57. » Lorsqu'un homme vient dire : «J'ai des témoins »; et étant invité à les produire, ne le fait pas, le juge doit pour cette raison prononcer contre lui.
- 58. » Si le demandeur n'expose pas les motifs de sa plainte, il doit être puni, d'après la loi, par un châtiment corporel ou par une amende, suivant les circonstances; et si le défendeur ne répond pas dans le délai de trois quiuzaines, il est condamné par la loi.

- 59. » Celui qui nie à tort une dette, et celui qui réelame faussement ec qui ne lui est pas dû, doivent être condamnés par le roi à une amende double de la somme en question, comme agissant volontairement d'une manière inique.
- 60. » Lorsqu'un homme amené devant le tribunal par un créancier, étant interrogé par le juge, nie la dette, l'affaire doit être éclaireie, par le témoignage de trois personnes au moins, devant les Brâlmanes préposés par le roi.
- 61. » Je vais vous faire connaître quels témoins les eréanciers et les autres plaideurs doivent produire dans les procès, ainsi que la manière dont ces témoins doivent déclarer la vérité.
- 62. » Des maîtres de maison, des hommes ayant des enfans milles, des liabitans d'un même endroit, appartenant soit à la classe militaire, soit à la classe commerçante, soit à la classe servile, étant appelés par le demandeur, sont admis à porter témoignage, mais non les premiers venus, excepté lorsqu'il y a nécessité.
- 63. » On doit choisir comme témoins pour les causes, dans toutes les classes, des hommes dignes de confiance, connaissant tous leurs devoirs, exempts de cupidité, et rejeter ceux dont le caractère est tout l'opposé.
- 64. » Il ne faut admettre ni ceux qu'un intérêt pécuniaire domine, ni des amis, ni des domestiques, ni des ennemis, ni des hommes dont la mauvaise foi est connue, ni des malades, ni des hommes coupables d'un crime.

- 65. » On ne peut prendre pour témoin ni le roi, ni un artisan de bas étage, comme un cuisinier, ni un acteur, ni un habile théologien, ni un étudiant, ni un ascétique détaché de toutes les relations mondaines,
- 66. » Ni un homme entièrement dépendant, ni un homme mal famé, ni celui qui exerce un métier cruel, ni celui qui se livre à des occupations interdites, ni un vieillard, ni un enfant, ni un homme seulement, ni un homme appartenant à une classe mêlée, ni celui dont les organes sont affaiblis,
- 67. » Ni un malheureux accablé par le chagrin, ni un homme ivre, ni un fou, ni un homme souffrant de la faim ou de la soif, ni un homme excédé de fatigue, ni celui qui est épris d'amour, ni un homme eu colère, ni un voleur.
- 68. » Des femmes doivent rendre témoignage pour des femmes, des Dwidjas du même rang pour des Dwidjas, des Soûdras honnétes pour des gens de la classe servile; des hommes appartenant aux classes mêlées, pour ceux qui sont nés dans ces classes;
- 69. » Mais s'il s'agit d'un événement arrivé dans les appartemens intérieurs, ou dans une forêt, ou d'un mentre, celui, quel qu'il soit, qui a vu le fait doit porter témoignage entre les deux parties.
- 70. » Dans de telles circonstances, au défaut de témoins convenables, on peut recevoir la déposition d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, d'un élève, d'un parent, d'un esclave ou d'un domestique;

- 71. » Mais comme un enfant, un vieillard et un malade, peuvent ne point dire la vérité, que le juge considère leur témoignage comme faible, de même que celui des hommes dont l'esprit est aliéné.
- 72. » Toutes les fois qu'il s'agit de violences, de vol, d'adultère, d'injures et de mauvais traitemens, il ne doit pas examiner trop scrupulcusement la compétence des témoins.
- 73. » Le roi doit adopter le rapport du plus grand nombre, lorsque les témoins sont partagés; lorsqu'il y a égalité en nombre, il doit se déclarer pour ceux qui sont distingués par leur mérite; quand ils sont tous recommandables, pour les Dwidjas les plus accomplis.
- 74. » Il faut avoir vu ou entendu, suivant la circonstance, pour qu'un témoignage soit bon; le témoin qui dit la vérité, dans ce cas, ne perd ni sa vertu, ni sa richesse.
- 75. » Le témoin qui vient dire, devant l'assemblée des hommes respectables, autre chose que ce qu'il a vu ou entendu, après sa mort est précipité dans l'enfer la tête la première, et est privé du ciel.
- 76. » Lorsque, même sans avoir été appelé pour l'attester, un homme voit ou entend une chose, s'il est par la suite interrogé à ce sujet, qu'il déclare exactement cette chose comme il l'a vue, comme il l'a entendue.
- 77. » Le témoignage unique d'un homme exempt de cupidité, est admissible dans certains cas; tandis que celui d'un grand nombre de femmes, même honnêtes, ne

l'est pas (à cause de l'inconstance de l'esprit des femmes), non plus que celui des hommes qui ont commis des crimes.

78. » Les dépositions faites, de leur propre mouvement, par les témoins, doivent être admises au procès; mais tout ce qu'ils peuvent dire autrement, étant influencés par un motif quelconque, ne peut pas être reçu par la justice.

79. » Lorsque les témoins sont assemblés dans la salle d'audience, en présence du demandeur et du défendeur, que le juge les questionne, en les exhortant doucement, de la manière snivante:

80. » Déclarez avec franchise tout ce qui s'est passé à » votre connaissance, dans cette affaire, entre les deux » parties réciproquement; car votre témoignage est ici » requis. »

81. » Le témoin qui dit la vérité, en faisant sa déposition, parvient aux séjours suprêmes, et obtient dans ce monde la plus haute renommée; sa parole est honorée de Brahmá.

82. » Celui qui rend un faux témoignage tombe dans les liens de Varouna , sans pouvoir opposer de résistance, pendant cent transmigrations; on doit, en conséquence, ne dire que la vérité.

83. » Un témoin est purifié en déclarant la vérité; la vérité fait prospérer la justice : c'est pour cela que la

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. III, st. 87; et plus loin, Liv. IX, st. 245 et 308.

vérité doit être déclarée par les témoins de toutes les classes.

- 84. » L'âme (Âtmâ) est son propre témoin, l'âme est son propre asile; ne méprisez jamais votre âme, ce témoin par excellence des hommes!
- 85. » Les méchans se disent : « Personne ne nous voit », mais les Dieux les regardent, de même que l'esprit (Pouroucha) qui siége en eux.
- 86. » Les Divinités gardiennes du ciel, de la terre, des eaux, du cœur humain, de la lune, du soleil, du feu, des enfers, des vents, de la nuit, des deux crépuscules et de la justice, counaissent les actions de tous les êtres animés.
- 87. » Dans la matinée, en présence des images des Dieux et des Brâlimanes, que le juge, après s'être purifié, invite les Dwidjas également purifiés, et ayant la face tournée vers le nord ou vers l'est, à dire la vérité.
- 88. » Il doit interpeller un Brâhmane en lui disant: « Parle »; un Kchatriya, en lui disant: « Déclare la vérités; un Vaisya, en lui représentant le faux témoignage comme une action aussi coupable que celle de voler des bestiaux, du grain et de l'or; un Soûdra, en assimilant, dans les sentences suivantes, le faux témoignage à tous les crimes:
- 89. » Les séjours de tourmens réservés au meurtrier » d'un Brâhmane, à l'homme qui tue une femme ou un » enfant, à celui qui fait tort à son ami, et à celui qui » rend le mal pour le bien, sont également destinés au » témoin qui fait une déposition fausse.

- 90. » Depuis ta naissance, tout le bieu que tu as pu » faire, ô honnête homme! sera entièrement perdu pour » toi, et passera à des chiens, si tu dis autre chose que la » vérité.
- 91. » O digne homme! tandis que tu te dis : « Je suis » seul avec moi-même », dans ton œur réside sans cesse » cet Esprit suprême, observateur attentif et silencieux » de tout le bien et de tout le mal.
- 92. » Cet Esprit qui siége dans ton œur, c'est un juge » sévère, un punisseur inflexible ', c'est un Dieu; si tu » n'es jamais en discorde avec lui, ne va pas en pélerinage » à la rivière de Gangà ', ni dans les plaines de Courou.
- 93. » Nu et chauve, souffrant de la fain et de la soif, » privé de la vue, celui qui aura porté un faux témoi-» gnage sera réduit à mendier sa nourriture, avec une » tasse brisée, dans la maison de son ennemi.
- 94. » La tête la première, il sera précipité dans les » gouffres les plus ténébreux de l'enfer, le scélérat qui, » interrogé dans une enquête judiciaire, fait une fausse » déposition.
- 'Littéralement, c'est Yama, c'est Vaivaswata. Yama est le juge des morts; Vaivaswata est un autre nom du même Dieu, considré dans ses altributs de punisseur. C'est en qualité de fils du soleil (Vivaswat) que Yama est apnelé Vaivaswata.
- Gangâ, fille du mont Himavat et de la nymphe Ména, est la Déesse qui, dans la mythologie

indienne, préside au Gange. Elle était dans le principe habitante du ciel, et elle déscendit sur la terre à la prière d'un saint roi nommé Blagiratha. Les détails de la descente de Gangà remplissent un épisode de Ràmàyana, dont M. de Schlegel a donné, dans la Bibliothéque Indienne, une belle traduction en vers allemands.

- 95. » Il est comparable à un aveugle qui mange les » poissons avec les arêtes, et éprouve de la peine au lieu » du plaisir qu'il se promettait, l'homme qui vient dans » la cour de justice donner des reuseignemens inexacts et » parler de ce qu'il n'a pas vu.
- 96. » Les Dieux pensent qu'il n'y a pas dans ce monde » d'homme meilleur que celui dont l'âme, qui sait tout, » n'éprouve aucune inquiétude pendant qu'il fait sa dé-» claration.
- 97. » Apprends maintenant, ô digne homme! par une » énumération exacte et dans l'ordre, combien un faux » témoin tue de ses parens, suivant les choses sur les-» quelles porte la déposition.
- 98. » Il tue cinq de ses parens ' par un faux témoignage » relatit à des bestiaux, il en tue dix par un faux témoi-» gnage concernant des vaches, il en tue cent par un faux » rapport relatif à des chevaux, il en tue mille par nne » déposition fausse relative à des hommes;
- 99. » Il tue ceux qui sont nés et ceux qui sont à naître » par une déclaration fausse concernant de l'or; il tue tous » les êtres par un faux témoignage concernant de la terre; » garde-toi donc de faire une fausse déposition dans un » procès relatif à une terre.
- 100. » Les Sages ont déclaré un faux témoignage con-» cernant l'eau d'un puits ou d'un étang, et concernant le » commerce charnel avec les femmes, comme égal à un
- ' C'est-à-dire, il se rend aussi de ses parens dans l'enfer. (Comcoupable que s'il tuait cinq de ses mentaire.)
  parens; ou bien, il précipite cinq

» faux témoignage concernant une terre; de même qu'une » fausse déposition relative à des perles et autres choses » précicuses produites dans l'eau, et à tout ce qui a la » nature de la pierre.

101. » Instruit de tous les crimes dont on se rend cou-» pable en faisant une fausse déposition, déclare avec » franchise tout ce que tu sais, comme tu l'as vu et en-» tendu. »

102. » Qu'il s'adresse aux Brâhmancs qui gardent les bestiaux, qui font le commerce, qui se livrent à des travaux ignobles, qui exercent le métier de bateleur, qui remplissent des fonctions serviles ou la profession d'usuricr, comme à des Soùdras.

103. » Dans certains cas, celui qui, par un pieux motif, dit autrement qu'il ne sait, n'est pas exclu du monde céleste; sa déposition est appelée parole des Dieux.

104. » Toutes les fois que la déclaration de la vérité pourrait causer la mort d'un Soûdra, d'un Vaisya, d'un Kchatriya ou d'un Brâlmane, lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans un moment d'égarement, et non d'un crime prémédité, comme vol, effraction, il faut dire un mensonge; et dans ce cas, c'est préférable à la vérité.

105. » Que les témoins qui ont ainsi menti par un motif louable, offrent à Saraswati ' des gâteaux de riz et de lait consacrés à la Déesse de l'éloquence, pour faire une expiation parfaite du péché de ce faux témoignage.

<sup>&#</sup>x27;Saraswatî, Déesse qui préside musique ; elle est l'épouse de à l'éloquence, aux arts et à la Brahmâ.

106. • Ou bien, que le témoin répande dans le feu, suivant la règle, une oblation de beurre clarifié, adressée à la Déesse des prières, en récitant des oraisons du Yadjour-Véda, ou l'hynne à Varouna qui commence par Ovo, ou bien les trois invocations aux Divinités des eaux.

107. » L'homme qui, sans être malade, ne vient pas, dans le courant des trois quinzaines qui suivent une sommation, rendre témoignage dans un procès ayant rapport à une dette, sera chargé du payement de la dette entière, et condamné en outre à une amende du dixième.

108. » Le témoin auquel, dans l'intervalle de sept jours après la déposition, il survient une maladie, un accident par le feu, ou la mort d'un parent, doit être condamné à payer la dette et une amende.

10g. » Dans les affaires pour lesquelles il n'y a pas de ténioins, le juge ne pouvaut reconnaître parfaitement entre deux parties contestantes de quel côté est la vérité, peut en acquérir la connaissance par le moyen du serment.

110. » Des sermens ont été faits par les sept grands Richis 'et par les Dieux pour éclaireir des affaires doutenses; Vasiehtha lui-même fit un serment devant le roi souddmâ, fils de Piyavana, lorsqu'il fut accusé par Viswâmitra 'd'avoir mangé cent enfans.

I Les sept Maharchis ou grands Richis sont des saints qui président aux sept étoiles de la grande Ourse. Leurs noms sont : Marichi, Atri, Angiras, Poulastya, Poulaha, Cratou et Vasichtha. Ces noms se retrouvent tous dans la liste des dix Pradjāpatis (voyez ci-dessus, Liv. I, st. 34), ce qui porte à croire que les sept Richis sont du nombre des dix Pradjàpatis.

Voyez ci-dessus, Liv. VII, st. 42. Le trait de l'histoire de Viswâmitra mentionné par le commentateur ne m'est pas connu.

- 111. Qu'un homme sensé ne fasse jamais un serment en vain, même pour une chose de peu d'importance; car celui qui fait un serment en vain, est perdu dans l'autre monde et dans celui-ci.
- 112. » Toutefois, avec des maîtresses, avec une jeune fille que l'on recherche en mariage, ou lorsqu'il s'agit de la nourriture d'une vache, de matières combustibles nécessaires pour un sacrifice, ou du salut d'un Bràhmane, ce n'est pas un crime que de faire un pareil serment.
- 113. » Que le juge fasse jurer un Brâhmanc par sa véracité; un Kchatriya, par ses chevaux, ses éléphans ou ses armes; un Vaisya, par ses vaches, ses grains et son or; un Soûdra, par tous les crimes.
- 114. » Ou bien, suivant la gravité du cas, qu'il fasse prendre du feu avec la main à celui qu'il veut éprouver, ou qu'il ordonne de le plonger dans l'eau, ou lui fasse toucher séparément la tête de chaeun de ses enfans et de sa femme.
- 115. » Celui que la flamme ne brûle pas, que l'eau ne fait pas surnager, auquel il ne survient pas de mallieur promptement, doit être reconnu comme véridique dans son serment.
- 116. » Le Richi Vatsa ayant été autrefois calomnié par son jeune frère consanguin, qui lui reprochait d'être le fils d'une Soidra, jura que c'était faux, passa au milieu du feu pour attester la vérité de son serment, et le feu, qui est l'épreuve de la culpabilité et de l'innocence de tous les hommes, ne brûla pas même un seul de ses cheveux, à cause de sa véracité.

- 117. » Tout procès dans lequel un faux témoignage a été rendu doit être recommencé par le juge, et ce qui a été fait doit être considéré comme non avenu.
- 118. » Une déposition faite par cupidité, par erreur, par crainte, par amitié, par concupiscence, par colère, par ignorance et par étourderie, est déclarée non valable.
- 119. » Je vais énumérer dans l'ordre, les diverses sortes de punitions réservées à celui qui rend un faux témoignage par l'un de ces motifs:
- 120.» S'il fait unc fausse déposition par cupidité, qu'il soit condamné à mille panas d'amende; si c'est par égarement d'esprit, au premier degré de l'amende, qui est de deux cent cinquante panas '; par crainte, à l'amende moyenne de cinq cents panas deux fois répétée; par amitié, au quadruple de l'amende du premier degré;
- 121.» Par concupiscence, à dix fois la peine du prenier degré; par colère, à trois fois l'autre amende, c'està-dire la moyenne; par ignorance, à deux cents panas complets; par étourderie, à cent seulement.
- 122. » Telles sont les punitions déclarées par les anciens Sages, et prescrites par les législateurs en cas de faux témoignage, pour empêcher qu'on ne s'écarte de la justice et pour réprimer l'iniquité.
- 1.3.3. Un prince juste doit bannir les hommes des trois dernières classes après leur avoir fait payer l'amende de la manière susdite, lorsqu'ils donnent un faux témoignage; mais qu'il bannisse simplement un Brâhmanc.

<sup>&#</sup>x27; Voycz plus loin, st. 158.

- 124. » Manou Swâyambhouva (issu de l'Étre existant par lui-même) a déterminé dix endroits où l'on peut infliger une peine aux hommes des trois dernières classes; mais qu'un Brâhmane sorte du reyaume sain et sauf.
- 125. » Ces dix endroits sont: les organes de la génération, le ventre, la langue, les deux mains, les deux pieds en cinquième lieu, l'œil, le nez, les deux oreilles, les biens et le corps, pour les crimes qui emportent la peine capitale.
- 126. » Après s'être assuré des circonstances aggravantes, comme par exemple la récidive, du lieu et du moment, après avoir examiné les facultés du coupable et le crime, que le roi fasse tomber le châtiment sur ceux qui le méritent.
- 127. » Un châtiment injuste détruit la renommée pendant la vie, et la gloire après la mort; il ferme l'accès du ciel dans l'autre vie: c'est pourquoi un roi doit s'en garder avec soin.
- 128. » Un roi qui punit les innocens, et qui n'inflige aucun châtiment à ceux qui méritent d'être punis, se couvre d'ignominie, et va dans l'enfer après sa mort.
- 129. » Qu'il punisse d'abord par une simple réprimande, ensuite par des reproches sévères, troisièmement par une amende, enfin par un châtiment corporel;
- 130. » Mais lorsque, même par des punitions corporelles, il ne parvient pas à répriner les coupables, qu'il leur applique les quatre peines à la fois.
  - 131. » Les diverses dénominations appliquées au cui-

- vre, à l'argent et à l'or *en poids*, usitées communément dans ce monde pour les relations commerciales des hommes, je vais vous les expliquer sans rien omettre.
- 132. » Quand le soleil passe à travers une fenêtre, cette poussière fine que l'on aperçoit est la première quantité perceptible; on la nomme trasarénou.
- 133. » Huit grains de poussière (trasarénous) doivent être considérés comme égaux en poids à une graine de pavot; trois de ces graines sont réputées égales à une graine de moutarde noire; trois de ces dernières à une de moutarde blanche;
- 134. » Six graines de moutarde blanche sont égales à un grain d'orge de moyenne grosseur, trois grains d'orge sont égaux à un crichnala ', cinq crichnalas à un mâcha ', seize mâchas à un souvarna; à
  - 135. » Quatre souvarnas d'or font un pala, dix palas
- Le crichnala, appelé aussi racticá o, up a croruption, retlu; est la baie d'un rouge noirâtre que produit un petit arbrisseau nommé goundjié (dbrus precatorias). Cette baise forme le plus petit des poids du hijoutier et de l'orfèrre; elle pèse environ un grain troy 5/16; mais le poids factice, appelé crichnala, pèse environ deux grains 5/16, ou deux grains et un quart (Wilson, Smarrit Dictionary). Ces deux grains troy et un quart valent 1,46 milligrammes.
  - 'Le poids du mâcha serait,

suivant ce calcul, de onze grains troy et un quart (729 milligram.); mais, suivant M. Wilson, le màcha est aussi compté hnit et dix crichnalas, et le mâcha d'un usage commun équivaul tà dix-sept grains troy ( s gram. 10 milligram.).

Poids d'or qui répond, d'après le calcul de cinq crichnalas au mâcha, à 180 grains troy environ (11 gr. 659 milligr.), mais qui a varié, Voyez le Dictionnaire de M. Wilson, aux mots Souwarna et Carcha, et la traduction du Mrichchhakati, par le même, page 50. un dharana; un mâchaca d'argent doit être reconnu comme ayant la valeur de deux crichnalas réunis;

- 136. » Seize de ces mâchacas d'argent font un dharana, ou un pourâna d'argent; mais le eârchica ' de euivre doit être appelé pana ou cârchápana;
- 137. » Dix dharanas d'argent sont égaux à un satamâna, et le poids de quatre souvarnas est désigné sons le nom de nichea.
- 138. » Deux cent cinquante panas sont déclarés être la première amende, cinq cents panas doivent être considérés comme l'amende moyenne, et mille panas conime l'amende la plus élevée.
- 13g. » Si un débiteur amené devant le tribunal par son créancier reconnaît sa dette, il doit payer einq pour cent d'amende au roi, et s'il la nie, et qu'on la prouve, le double; tel est le décret de Manou.
- 140. » Un prêteur d'argent, s'il a un gage, doit recevoir, en sus de son eapital, l'intérêt fixé par Vasiehtha, c'est-à-dire la quatre-vingtième partie du cent par mois, ou un et un quart.
- 141. » Ou bien, s'il n'a pas de gage, qu'il prenne deux du cent par mois, se rappelant le devoir des geus de bien; ear, en prenant deux du cent, il n'est pas conpable de gains illicites.
  - 142. » Qu'il reçoive deux du cent pour intérêt par
- ' Le poids du cârchica de cuivre est, suivant le commentateur, pana vaut 80 des petits coquillages du quart d'un pala, c'est-à-dire appelés cauris.

mois (mais jamais plus) d'un Brâhmane, trois d'un Kchauriya, quatre d'un Vaisya, et cinq d'un Soudra, suivant l'ordre direct des classes.

- 143. » Mais si un gage, comme un terrain ou une vache, lui est livré, avec permission d'en profiter, il ne doit point recevoir d'autre intérêt pour la sonme prétée, et après un grand laps de temps, ou lorsque les profits se montent à la valeur de la dette, il ne peut ni donner ce gage, ni le vendre.
- 144. » On ne doit pas jouir, malgré le propriétaire, d'un gage simplement déposé, et consistant en vêcemens, parures, et autres objets de nième sorte; cieul qui en jouit doit abandonner l'intérêt, et si l'objet a été usé ou galé, il doit satisfaire le propriétaire en lui donnant le prix de l'objet en bon état, autrement il serait un voleur de gages.
- 145. » Un gage et un dépôt ne peuvent pas être perdus pour le propriétaire par suite d'un laps de temps considérable; ils doivent être recouvrés, quoiqu'ils soient restés long-temps chez le dépositaire.
- 146. » Une vache qui donne du lait, un chameau, un cheval de selle, un animal envoyé pour qu'on le dresse au travail (comme, par exemple, un taureau), et d'autres choses dont le propriétaire permet la jouissance par amitié, ne doivent jamais être perdnes pour lui.
- 147. » Excepté dans les cas précédemment énoncés, quand un propriétaire voit, sans faire aucune réclamation, d'autres personnes jouir sous ses yeux, pendant dix

ans, d'un bien quelconque lui appartenant, il ne doit pas en recouvrer la possession.

- 148. » S'il n'est ni un idiot, ni un enfant au-dessous de seize ans, et que la jouissance du bien ait lieu à la portée de ses yeux, ce bien est perdu pour lui, suivant la loi, et celui qui en jouit peut le conserver.
- 1/19. » Un gage, la limite d'une terre, le bien d'un enfant, un dépôt ouvert ou scellé, des femmes, les propriétés d'un roi, et celles d'un théologien, ne sont pas perdues, parce qu'un autre en a joui.
- 150. » L'imprudent qui use d'un gage déposé, sans l'assentiment du possesseur, doit abandonner la moitié de l'intérêt, en réparation de cette jouissance.
- 151. » L'intérêt d'une somme prêtée, reçu en une seule fois, et non par mois ou par jour, ne doit pas dépasser le double de la dette, c'est-à-dire ne doit pas monter au-delà du capital que l'on rembourse en même temps; et pour du grain, du fruit, de la laine ou du crin, des bêtes de somme, prétés pour être payés en objets de même valeur, l'intérêt doit être, au plus, assez élevé pour quintupler la dette.
- 152. » Un intérêt qui dépasse le taux légal, et qui s'écarte de la règle précédente, n'est pas valable; les Sages l'appellent procédé usuraire; le prêteur ne doit recevoir, au plus, que cinq du cent.
- 153. » Qu'un prêteur pour un mois, ou pour deux, ou pour trois, à un certain intérêt, ne reçoive pas le même intérêt au-delà de l'année, ni aucun intérêt dés-

approuvé, ni l'intérêt de l'intérêt, par convention préalable, ni un intérêt mensuel qui finisse par excéder le capital, ni un intérêt extorqué d'un débiteur dans un moment de détresse', ni des prosits exorbitans d'un gage dont la jouissance tient lieu d'intérêt.

- 154. » Celui qui ne peut pas acquitter une dette à l'époque fixée, et qui désire renouveler le contrat, peut refaire l'écrit, avec l'assentiment du préteur, en payant tout l'intérêt qui est dû.
- 155. » Mais si, par quelque coup du sort, il se trouve dans l'impossibilité d'offrir le payement de l'intérêt, qu'il inscrive comme capital, dans le contrat qu'il renouvelle, l'intérêt qu'il aurait dû payer.
- 156. » Celui qui s'est chargé du transport de certaines marchandises, moyennant un intérêt fixé d'avance, dans tel lieu, en un laps de temps déterminé, et qui ne renjeit pas les conditions relatives au temps et au lieu, ne doit pas recevoir le prix convenu, mais celui qui sera fixé par des experts.
- 157. » Lorsque des hommes parâitement au fait des traversées maritimes et des voyages par terre, et sachant proportionner le hénéfice à la distance des lieux et au temps, fixent un intérêt quelcouque pour le transport de certains objets, cette décision a force légale relativement à l'intérêt détermine.
  - 158. » L'homme qui se rend ici-bas caution de la com-
- Ou, suivant W. Jones, ni un ni dangers publics ni détresse. intérêtexigé d'un débiteur comme Voyez aussi le Digest, vol. I, le prix du risque, lorsqu'il n'y a page 50.

parution d'un débiteur, et qui ne peut pas le produire, doit payer la dette de son propre avoir;

159. » Mais un fils n'est pas tenu d'acquitter les sommes dues par son père, pour s'être rendu caution, ou promises par lui, sans raison, à des courtisanes ou à des musiciens, non plus que l'argent perdu au jeu, ou du pour des liqueurs spiritueuses, ni le reste du payement d'une amende ou d'un impôt.

160. » Telle est la règle établic dans le cas d'une caution de comparution; mais lorsqu'un homme qui avait garanti un payement vient à mourir, le juge doit faire acquitter la dette par les héritiers.

161. » Toutefois, dans quelle circonstance peut-il arriver que, après la mort d'un homme qui s'est rendu caution, mais non pour le payement d'une dette, et dont les affaires sont bien connues, le créancier réclame la dette de l'héritier?

162. » Si la caution a reçu de l'argent du débiteur, et possède assez de bien pour payer, que le fils de celui qui a reçu cet argent acquitte la dette aux dépens du bien dont il hérite; telle est la loi.

163. » Tout contrat fait par une personne ivre, ou folle, ou malade, ou entièrement dépendante; par un enfant, par un vieillard, ou par une personne qui n'y est pas autorisée, est de nul effet.

164. » L'engagement pris par une personne de faire une chose, bien qu'il soit confirmé par des preuves, n'est pas valable, s'il est incompatible avec les lois établies et les coutumes immémoriales.

- 165. » Lorsque le juge aperçoit de la fraude dans un gage ou dans une vente, dans un don, ou dans l'acceptation d'une chose, partout enfin où il reconnaît de la fourberie, il doit annuler l'affaire.
- 166. S Si l'emprunteur vient à mourir, et que l'argent ait été dépensé pour sa propre famille, la somme doit être payée par les parens, divisés ou non divisés, de leur propre avoir.
- 167. » Lors même qu'un esclave fait une transaction quelconque, un emprunt, par exemple, pour la famille de son maître, celui-ci, qu'il ait été absent ou non, ne doit pas refuser de la reconnaître.
- 168. » Ce qui a été donné par force à une personne qui ne pouvait pas l'accepter, possédé par force, écrit par force, a été déelaré nul par Manou, comme toutes les choses faites par contrainte.
- 169. » Trois sortes de personnes souffrent pour d'autres, les témoins, les cautions, les inspecteurs des causes; et quatre autres s'enrichissent en se rendant utiles à autrui, le Brâhmane, le financier, le marchand et le roi.
- 170. » Qu'un roi, quelque pauvre qu'il puisse être, ne s'empare pas de ce qu'il ne doit pas prendre; et, quelque riche qu'il soit, qu'il n'abandonne rien de ce qui est à prendre, même la plus petite chose.
- 171. » En prenant ee qu'il ne doit pas prendre, et en refusant ee qui lui revient de droit, le roi fait preuve de faiblesse, et il est perdu dans ce monde et dans l'autre.

- 172. » En prenant ee qui lui est dû, en prévenant le mélange des classes, et en protégeant le faible, le roi acquiert de la force, et prospère dans l'autre monde et dans celui-ci.
- 173. » C'est pourquoi le roi, de même que Yama, renonçant à tout ce qui peut lui plaire ou lui déplaire, doit suivre la règle de conduite de ce juge suprême des hommes, réprimant sa colère, et imposant un frein à ses organes.
- 174. » Mais le monarque au œur pervers, qui, dans son égarement, prononce des sentences injustes, est bientôt réduit sous la dépendance de ses ennemis.
- 175. » Au contraire, lorsqu'un roi, réprimant l'amour des voluptés et la colère, examine les eauses avec équité, les peuples s'empressent vers lui, comme les rivières se précipitent vers l'Océan.
- 176. » Le débiteur qui, s'imaginant qu'il a une grande influence sur le souverain, vient se plaindre devant le prince de ce que son créancier tâche de recouvrer, par les moyens permis, ce qui lui est dû, doit être forcé par le roi de payer comme amende le quart de la somme, et de rendre au créancier ce qu'il lui doit.
- 177. » Un débiteur peut s'acquitter avec son créancier au moyen de son travail, s'il est de la même classe, ou d'une classe inférieure; mais s'il est d'une classe supérieure, qu'il paye la dette petit à petit, selon ses facultés.
  - 178. » Telles sont les règles suivant lesquelles un roi

doit décider équitablement les affaires entre deux parties contestantes, après que les témoignages et les autres preuves ont éclairei les doutes.

- 179. » C'est à une personne d'une famille honorable, de bonnes mœurs, connaissant la loi, véridique, ayant un grand nombre de parens, riche et honnête, que l'homme sensé doit confier un dépôt.
- 180. » Quel que soit l'objet, et de quelque manière qu'on le dépose entre les mains d'une personne, on doit reprendre cet objet de la même manière; ainsi déposé, ainsi repris. ¹
- 181. » Celui à qui on redemande un dépôt, et qui ne le remet pas à la personne qui l'avait confié, doit être interrogé par le juge, le demandeur n'étant pas présent.
- 182. » Au défaut de témoins, que le juge fasse déposer de l'or ou tout autre objet précieux, sous des prétextes plausibles, entre les mains du défendeur, par des émissaires ayant passé l'âge de l'enfance, et dont les manières sont agréables;
- 183. » Alors, si le dépositaire remet l'objet confié dans le même état et sous la même forme qu'il lui a été livré, il n'y a pas lieu d'admettre les plaintes portées contre lui par d'autres personnes;
- 184. » Mais s'il ne remet pas à ces agens l'or confié, ainsi qu'il convient, qu'il soit arrêté et forcé de restituer les deux dépôts; ainsi l'ordonne la loi.
- Litteralement, comme s'est fait le dépôt, ainsi doit se faire l'action de le reprendre.

185. » Un dépôt non scellé ou scellé ne doit jamais être remis, pendant la vie de l'homme qui l'a confié, à l'héritier présomptif de celui-ci; car ces deux dépôts sont perdus si l'héritier à qui le dépositaire les a rendus vient à mourir avant de les avoir remis au propriétaire, et le dépositaire est obligé d'en tenir compte; mais s'il ne meurt pas, ils ue sont pas perdus : c'est pourquoi, dans l'incertitude des événemens, il ne faut remettre les dépôts qu'à celui qui les a confiés.

186. » Mais si un dépositaire, après la mort de celui qui lui avait confié un dépôt, remet de son propre mouvement ce dépôt à l'héritier du défunt, il ne doit être exposé à aucune réclamation de la part du roi ou des parens du mort.

187. » L'objet confié doit être réclamé sans détour et amicalement; après s'être assuré du caractère du dépositaire, c'est à l'amiable qu'il faut terminer l'affaire.

188. » Telle est la règle qu'il faut suivre pour la réclamation de tous les dépôts; dans le cas d'un dépôt scellé, celui qui l'a reçu ne doit être inquiété en aucune manière, ș'il n'a rien soustrait en altérant le sceau,

189. » Si un dépôt a été pris par des voleurs, emporté par les eaux ou consumé par le feu, le dépositaire n'est pas tenu d'en rendre la valeur, pourvu qu'il n'en ait rien pris.

190. » Que le roi éprouve par toutes sortes d'expédiens, et par les ordalies que prescrit le Véda, celui qui s'est approprié un dépôt, et celui qui réclame ce qu'il n'a pas déposé.

- 191. » L'homme qui ne remet pas un objet confié, et celui qui demande un dépôt qu'il n'a pas fait, doivent tous les deux être punis comme des voleurs, s'il s'agit d'un objet important, comme de l'or ou des perles, ou condamnés à une amende égale en valeur à la chose en question, si elle a peu de prix.
- 192. » Que le roi fasse payer une amende de la valeur de l'objet à celui qui a dérobé un dépôt ordinaire, ainsi qu'à celui qui a soustrait un dépôt scellé, sans distinction.
- 193. » Celui qui, par de fausses offres de service, s'empare de l'argeut d'autrui, doit subir publiquement, ainsi que ses complices, diverses sortes de supplice suivant les circonstances, et même la mort.
- 194. » Un dépôt consistant en telles choses, livré par quelqu'un en présence de certaines personnes, doit lui être remis dans le même état et de la même manière; celui qui y met de la frande doit être puni.
- 195. » Le dépôt fait et reçu en secret doit être rendu en secret : ainsi livré, ainsi repris.
- 196. » Que le roi décide de cette sorte les causes concernant un dépôt et un objet prêté par amitié, sans maltraiter le dépositaire.
- 197. » Celui qui vend le bien d'un autre, sans l'assentiment de celui qui en est propriétaire, ne doit pas être admis par le juge à rendre témoignage, comme un voleur qui s'inagiue ne pas avoir volé.
- 198. » S'il est proche parent du propriétaire, il doit être condamné à une amende de six cents panas; mais s'il

n'est point parent et n'a aucune prétention à faire valoir, il est coupable de vol.

199. » Une donation ou une vente faite par un autre que le véritable propriétaire, doit être considérée comme non avenue; telle est la règle établie dans les procédures.

200. » Pour toute chose dont on a eu la jouissance sans pouvoir produire aucun titre, les titres seuls font autorité et non la jouissance; ainsi l'a déterminé la loi.

201. » Celui qui en plein marché, devant un grand nombre de personnes, achète un bien quelconque, en acquiert à juste titre la propriété en payant le prix de ce bien, même si le vendeur n'est pas propriétaire;

202. Mais si le vendeur qui n'était pas propriétaire ne peut pas être produit, l'acheteur qui prouve que le marché a été conclu publiquement est renvoyé sans dépens par le roi, et l'ancien possesseur, qui avait perdu le bien, le reprend en payant à l'acheteur la moitié de sa vadeur.

203. 9 On ne doit vendre aucune marchandise mêlée avec une autre comme non mêlée, ni une marchandise de mauvaise qualité comme bonne, ni une marchandise d'un poids plus faible que celui dont on est convenu, ni une chose éloignée, ni une chose dont on a caché les défauts.

204. » Si, après avoir montré au prétendu une jeune fille dont la main lui est accordée moyennant une gratification, on lui en donne une autre pour épouse, il devient le mari de toutes les deux pour le même prix; telle est la décision de Manou.

205. » Celui qui donne une jeune fille en mariage, et fait auparavant connaître ses défauts, déclarant qu'elle est folle ou attaquée d'éléphantiasis, ou qu'elle a déjà eu commerce avec un homme, n'est passible d'aucune peine.

206. » Si un prêtre officiant, choisi pour faire un sacrifice, abandonne sa tâche, une part seulement des honoraires, en proportion de ce qu'il a fait, doit lui être donnée par ses acolytes.

207. » Après la distribution des honoraires, s'il est oblié de quitter la cérémonie pour cause de maladie, et non sous un faux prétexte, qu'il prenne sa part entière, et fasse achever par un autre prêtre ec qu'il a commencé.

208. » Lorsque, dans une cérémonie religieuse, des gratifications particulières sont fixées pour chaque partie de l'office divin, celui qui a accompli telle partie doit-il prendre ce qui y a été alloué, ou les prêtres doivent-ils partager les honoraires en commun?

209. » Dans certaines cérémonies, que l'Adhwaryou (lecteur du Yadjour-Véda) prenne le char, que le Brahmâ (prêtre officiant) prenne un cheval, que le Hotri (lecteur du Rig-Véda) prenne un autre cheval, ct l'Oudgâtri (chanteur du Sâma-Véda) le chariot dans lequel ont été apportés les ingrédiens du sacrifice.

210. » Cent vaches étant à distribuer entre seize prêtres, les quatre principaux ont droit à la moitié envi-

ron, ou quarante-huit; les quatre qui suivent, à la moitié de ce nombre; la troisième série, au tiers; la quatrième, au quart.

- 211. » Lorsque des hommes se réunissent pour coopérer, chacun par leur travail, à une même entreprise, telle est la manière dont la distribution des parts doit être faite.
- 212.» Lorsque de l'argent a été donné ou promis par quelqu'un à une personne qui le demandait pour le consacrer à un acte religieux, le don sera de nul effet, si l'acte n'est pas accompli;
- 213. » Mais si, par orgueil ou par avarice, l'homme qui a reçu l'argent refuse dans ce cas de le rendre, ou prend par force l'argent promis, il doit être condamné par le roi à une amende d'un souvarna ' en punition de ce vol.
- 214. » Telle est, comme je viens de la déclarer, la manière légale de reprendre une chose donnée; je vais ensuite déclarer les cas où l'on peut ne pas solder des gages.
- 215. » L'homme salarié qui, sans être malade, refuse par orgueil de faire l'ouvrage convenu, sera puni par une amende de huit crichnalas \* d'or, et son salaire ne doit pas lui être payé.
- 216. » Mais si après avoir été malade, lorsqu'il est rétabli, il fait son ouvrage conformément à la convention autérieure, il doit recevoir sa paye, même après un grand laps de temps.

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 134. ' Voyez ci-dessus, st. 134.

- 217. "Toutefois, qu'il soit malade ou bien portant, si l'ouvrage stipulé n'est pas fait par lui-même ou par un autre, son salaire ne doit pas lui être donné, quand même il s'en faut de très peu que la tâche ne soit achevée.
- 218. » Tel est le réglement complet concernant toute besogne entreprise pour un salaire; je vais vous déclarer maintenant la loi qui a rapport à ceux qui rompent leurs engagemens.
- 219. » Que le roi bannisse de son royaume celui qui, ayant fait avec des négocians, et d'autres habitans d'un bourg (grâma) ou d'un district, une convention à laquelle il s'était engagé par serment, mauque par avarice à ses promesses;
- 220. » En outre, que le roi, ayant fait arrêter cet homme de mauvaise foi, le condamne à payer quatre souvarnas, ou six nicheas, ou un satamâna d'argent ', suivant les circonstances, et même les trois amendes à la fois.
- 221. » Telle est la règle d'après laquelle un roi juste doit infliger des punitions à ceux qui ne remplissent pas leurs engagemens parmi tous les citoyens, et dans toutes les classes.
- 222. » Celui qui, ayant acheté ou vendu unc chose, laquelle a un prix fixé, et n'est point périssable, comme une terre ou des inétaux, vient à s'en repentir, pendant dix jours peut rendre ou reprendre cette chose;
  - 223. » Mais passé le dixième jour, il ne peut plus ni

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 134 et suiv.

rendre ni forcer de rendre; celui qui reprend par force, ou oblige à reprendre, doit être puni par le roi d'une amende de six cents panas.

- 224. » Que le roi lui-même fasse payer une amende de quatre-vingt-seize panas à celui qui donne en mariage une fille ayant des défauts, sans en prévenir.
- 225. » Mais celui qui, par méchanceté, s'en vient dire: « Cette fille n'est pas vierge », doit subir une amende de cent panas, s'il ne peut pas prouver qu'elle ait été polluée.
- 226. » Les prières nuptiales sont destinées aux vierges seulement, et jamais en ce monde à celles qui ont perdu leur virginité; car de telles femmes sont exclues des cérémonies légales.
- 227. » Les prières nuptiales sont la sanction nécessaire du mariage, et les hommes instruits doivent savoir que le paete consacré par ces prières est complet et irrévocable au septième pas (pada) \* fait par la mariée, lorsqu'elle marche donnant la main à son mari.
- 228. » Lorsqu'une personne éprouve du regret après avoir conclu une affaire quelconque, le juge doit, d'après la règle énoncée, la faire rentrer dans le droit chemin.

<sup>&#</sup>x27;Voyez ci-dessus, st. 205.
'J'avais d'abord pense que, dans ce passage, le mot pada ponvait aussi avoir le sens de verset, stance, et j'avais supposé en conséquence que c'était à la septième stance des prières que le pacte était complet. Mais j'ai troujet depuis, dans le Mémoire de

M. Colebrooke snr les cérémonies religieuses des Indiens (Rech. Asiat., vol. VII, p. 505), un passage qui est en faveur de l'interprétation de W. Jones, que j'ai conservée. Voyez anssi le Digect of Hindu Law, vol. II, p. 484 et 488.

229. » Je vais maintenant décider convenablement, et suivant les principes de la loi, les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires de bestiaux et les pâtres, lorsqu'il arrive quelque accident.

230. » Pendant le jour, la responsabilité relative à la sûreté des bestiaux regarde le gardien; pendant la nuit, leur sûreté regarde le maître, si le troupeau est dans sa maison; mais s'il en est autrement, si nuit et jour le troupeau est confié au gardien, c'est le gardien qui est responsable.

231. » Le vacher qui a pour gages des rations de lait doit traire la plus belle vaché sur dix, avec l'agréinent du maître; ce sont là les gages du pâtre qui n'a pas d'autre salaire.

232. » Lorsqu'un animal vient à se perdre, est tué par des reptiles ' ou par des chiens, ou tombe dans un précipice, et cela par la négligence du gardien, il est forcé d'en donner un autre;

233. » Mais lorsque des voleurs ont enlevé un animal, il n'est pas obligé de le remplacer, s'il a proclamé le vol, et s'il a soin, en temps et lieu, d'en instruire son maître.

234. » Quand un animal vient à mourir, qu'il apporte à son maître les oreilles, la peau, la queue, la peau de l'abdomen, les tendons, la rotchanâ , et qu'il montre les membres.

' J'ai suivi Jones; dans le texte il est question d'insectes ou vers ( crimis ).

\* La rotchanâ est la bile concrète de la vache; ou, suivant ment et comme teinture.

d'autres autorités, c'est une substance qu'on trouve dans la tête de cet animal, et qu'on emploie comme parfum, comme médica-

- 235. » Lorsqu'un troupeau de chèvres ou de brebis est assailli par des loups, et que le pâtre n'accourt pas, si un loup enlève une chèvre ou une brebis et la tue, la faute en est au pâtre;
- 236. » Mais si, pendant qu'il les surveille et qu'elles paissent réunies dans une forêt, un loup s'élance à l'improviste et en tue une, dans ce cas le pâtre n'est pas coupable.
- 237. » Tout autour d'un village (grâma), qu'on laisse pour pâture un espace inculte, large de quatre cents coudées ou de trois jets d'un bâton, et trois fois cet espace autour d'une ville.
- 238. » Si les bestiaux qui paissent dans ce pâturage endommagent le grain d'un champ non enclos de haies, le roi ne doit infliger aucune punition aux gardiens.
- 239. » Que le propriétaire d'un champ l'entoure d'une haie d'arbrisseaux épineux, par-dessus laquelle un chameau ne puisse pas regarder, et qu'il bouche avec soin toutes les ouvertures par lesquelles un chien ou un porc pourrait passer sa tête.
- 240. » Des bestiaux accompagnés d'un berger, qui font quelque dégat, près de la grande route ou près du village, dans un terrain enclos, doivent être mis à l'amende de cent panaz; s'ils n'ont pas de gardien, que le propriétaire du champ les éloigne.
- 241. » Pour d'autres champs, le maître du bétail doit payer une amende d'un pana et un quart; mais partout le prix du grain gaspillé doit être payé au propriétaire: telle est la décision.

- 2/12. » Une vache dans les dix jours après qu'elle a vêlé, les taureaux que l'on garde pour la fécondation, et les bestiaux consacrés aux Dieux, accompagnés ou non de leur gardien, ont été déclarés exempts d'amende par Manou.
- 243. » Lorsque le champ est dévasté par la faute des bestiaux du fermier lui-même, ou lorsqu'il néglige de senier en temps convenable, il doit être puni d'une amende égale à dix fois la valeur de la part de la moisson qui revient au roi, laquelle se trouve perdue par sa négligence, ou seulement de la moitié de cette amende, si la faute vient de ses gens à gages, sans qu'il en ait eu connaissance.
- 244. » Tels sont les réglemens que doit observer un roi juste, dans tous les cas de transgression de la part des propriétaires, des bestiaux et des gardiens.
- 245. » Quand il s'élève une contestation au sujet des limites entre deux villages, que le roi choisisse le mois de divaientha 1 pour déterminer ces limites, les bornes étant alors plus faeiles à distinguer, l'ardeur du soleil ayant entièrement desséché l'herbe.
- 246. » Les limites étant établies, on doit y planter de grands arbres, comme des nyagrodhas a, des aswatthas a, des kinsoucas4, des sâlmalîs5, des sâlas6, des tâlas7, et des arbres abondans en lait, comme l'oudoumbara, 8
  - ' Divaichtha, mai-juin.
  - \* Nyagrodha, Ficus Indica. Aswattha, Ficus religiosa.
- 4 Kinsouca, Butea frondosa.
- Salmali, Bombax heptaphyl-
- E Sala, Shorea robusta.
- 7 Tala, Borassus flabelliformis ou Corypha taliera.
- \* Oudonmbara, Ficus glomerala.

- 2.47. » Des arbrisseaux en touffe, des bambous de diverses sortes, des samis ', des lianes, des saras ', des coubdjacas <sup>3</sup> touffus; qu'on forme en outre des monticules de terre : par ce moyen, la limite ne peut pas se détruire.
- 248. » Des lacs, des puits, des pièces d'eau et des ruisseaux, doivent aussi être établis sur les limites communes, ainsi que des chapelles consacrées aux Dieux;
- 249. a On doit encore faire pour les limites d'autres marques secrètes, en voyant que sur la détermination des bornes, les hommes sont continuellement dans l'incertitude.
- 250. » De grosses pierres, des os, des queues de vache, de menues pailles de riz, de la cendre, des tessons, de la bouse de vache séchée, des briques, du charbon, des cailloux et du sable,
- 251.» Et enfin des substances de toutes sortes, que la terre ne corrode pas dans un laps de temps considérable, doivent être déposées dans des jarres, et cachées sous la terre à l'endroit des limites communes.
- 252. » C'est au moyen de ces marques que le roi doit déterminer la limite entre les terres de deux parties en contestation, ainsi que d'après l'ancienneté de la possession et d'après le cours d'un ruisseau;
- 253. » Mais pour peu qu'il y ait du doute dans l'examen des marques mêmes, les déclarations des témoins sont

<sup>·</sup> Sami, Mimosa suma et Serratula anthelmintica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Coubdjaca ou Coubdja, Achyranthes aspera.

<sup>\*</sup> Sara, Saccharum sarra.

nécessaires pour décider la contestation relative aux

- 254. » C'est en présence d'un grand nombre de villageois et des deux parties contestantes, que ces témoins doivent être interrogés sur les marques des limites.
- 255. » Lorsqu'une déclaration unanime et positive est donnée par ces hommes interrogés sur les limites, qu'elles soient déterminées par un écrit, avec le nom de tous les témoins.
- 256. » Que ces hommes, mettant de la terre sur leurs têtes, portant des guirlandes de fleurs rouges et des vêtemens rouges, après avoir juré par la récompense future de leurs bounes actions, fixent exactement la limite.
- 257. » Les témoins véridiques qui font leur déposition ainsi que l'ordonne la loi, sont purifiés de toute faute; mais ceux qui font un faux rapport doivent être condamnés à deux cents panas d'amende.
- 258. » Au défaut de témoins, que quatre hommes des villages voisins, situés aux quatre côtés des villages contestans, soient invités à porter une décision sur les limites, étant convenablement préparés, et en présence du roi;
- 259. » Mais s'il n'y a ni voisins, ni gens dont les ancêtres aient vécu dans le village depuis le temps où il a été bâti, et capables de rendre un témoignage sur les limites, le roi doit faire appeler les hommes suivans, qui passent leur vie dans les bois:
  - 260. » Des chasseurs, des oiseleurs, des vachers, des

pêcheurs, des gens qui arrachent des racines, des chercheurs de serpens, des glaneurs, et d'autres hommes vivant dans les forêts.

- 261. » Ces gens étant consultés, d'après la réponse donnée par eux sur les marques des limites communes, le roi doit faire établir avec justice des bornes entre les deux villages.
- 262. » Pour des champs, des puits, des pièces d'eau, des jardins et des maisons, le témoignage des voisins est le meilleur moyen de décision relativement aux bornes.
- 263. » Si les voisins font une fausse déclaration, lorsque des hommes sont en dispute pour les bornes de leurs propriétés, ils doivent chacun être condamnés par le roi à l'amende moyenne.
- 264. » Celui qui s'empare d'une maison, d'une pièce d'eau, d'un jardin ou d'un champ, en menaçant le propriétaire, doit être condamné à cinq cents panas d'amende, et à deux cents seulement s'il l'a fait par erreur.
- 265. » Si les bornes ne peuvent pas être autrement déterminées, faute de marques et de témoins, qu'un roi équitable se charge lui-même, dans l'intérêt des deux parties, de fixer la limite de leurs terres; telle est la règle établie.
- 266. » Je viens d'énoncer complétement la loi relative à la détermination des limites; maintenant, je vous ferai connaître les décisions concernant les outrages en paroles.

<sup>&#</sup>x27; Elle est de cinq cents panas.

- 267. » Un Kehatriya, pour avoir injurié un Brâhmane, mérite une amende de cent panas; un Vaisya, une amende de cent einquante ou de deux cents; un Soûdra, une peine corporelle.
- 268. » Un Brâhmanc sera mis à l'amende de cinquante panas, pour avoir outragé un homme de la classe militaire; de vingt-cinq, pour un homme de la classe commerçante; de douze, pour un Soûdra.
- 269. » Pour avoir injurié un homme de la même classe que lui, un Dwidja sera condamné à douze panas d'amende; pour des propos infâmes, la peine en général doit être doublée.
- 270. » Un homme de la dernière classe qui insulte des Dwidjas par des invectives affreuses, mérite d'avoir la langue coupée; car il a été produit par la partie inférieure de Brahmā.
- 271. » S'il les désigne par leurs noms et par leurs classes d'une manière outrageuse, un stylet de fer, long de dix doigts, sera enfoncé tout brûlant dans sa bouche.
- 272. » Que le roi lui fasse verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans l'oreille, s'il a l'impudence de donner des avis aux Brâhmanes relativement à leur devoir.
- 273. » Celui qui nie à tort, par orgueil, les connaissances sacrées, le pays natal, la classe, l'initiation et les autres sacremens d'un homme qui lui est égal en rang, doit être contraint de payer deux cents panas d'amende.

- 2/4. » Si un homme reproche à un autre d'être borgne, boiteux, ou d'avoir une infirmité semblable, bien qu'il dise la vérité, il doit payer la faible amende d'un cârchâpana.
- 275. » Celui qui maudit sa mère, son père, sa femme, son frère, son fils ou son maître spirituel, doit subir une amende de cent panas, de même que celui qui refuse de céder le passage à son directeur.
- 276. » Un roi judicieux doit imposer l'amende suivante à un Bràhmane et à un Kchatriya qui se sont mutuellement outragés; le Bràhmane doit être condamné à a peine inférieure ', et le Kchatriya à l'amende moyenne.
- 277. » La même application de peines doit avoir lieu exactement pour un Vaisya et un Soidra qui se sont injuriés réciproquement, suivant leurs classes \*, sans mutilation de la langue; ainsi l'a preserit la loi.
- 278. » Je viens de déclarer complétement quels sont les modes de punition à infliger pour les outrages en paroles; à présent, je vais vous exposer la loi qui concerne les mauvais traitemens.
- 279. » De quelque membre que se serve un homme de basse naissance pour frapper un supérieur, ce membre doit être mutilé; tel est l'ordre de Manou.
- 280. » S'il a levé la main ou un bâton sur un supérieur, il doit avoir la main coupée; si, dans un mouvement de
- L'amende inférieure est de deux cent cinquante panas, la être condamné à l'amende inférieure, et le Soûdra à l'amende de cinquents. Voyez cidessus, st. 138.

colère, il lui a donné un coup de pied, que son pied soit coupé.

281. » Un homme de la basse classe qui s'avise de prendre place à côté d'un homme appartenant à la classe la plus élevée, doit être marqué au-dessous de la hanche et banni, ou bien le roi doit ordonner qu'on lui fasse une balafre sur les fesses.

282. » S'il crache avec insolence sur un Brâhmane, que le roi lui fasse mutiler les deux lèvres; s'il urine sur ce Brâhmane, l'urètre; s'il lâche un vent en face de lui, l'anus;

283. » S'il le prend par les cheveux, par les pieds, par la barbe, par le cou ou par les bourses, que le roi lui fasse couper les deux mains sans balancer.

284. » Si un homme égratigne la peau d'une personne de la même classe que lui-même, et s'il fait couler son sang, il doit être condamné à cent panas d'amende; pour le blessure qui a pénétré dans la chair, à six nichcas '; pour la fracture d'un os, au bannissement.

285. » Lorsqu'on endommage de grands arbres, on doit payer une amende proportionnée à leur utilité et à leur valeur; telle est la décision.

286. » Si un coup suivi d'une vive angoisse a été donné à des hommes ou à des animaux, le roi doit infliger une peine à celui qui a frappé, en raison de la douleur plus ou moins grande que le coup a dû causer.

287. » Lorsqu'un membre a été blessé, et qu'il en

Voyez ci-dessus, st. 137.

résulte une plaie ou une hémorrhagie, l'auteur du mal doit payer les frais de la guérison; ou, s'il s'y refuse, il doit être condamné à payer la dépense et une amende.

- 288. » Celui qui endommage les biens d'un autre sciemment ou par mégarde, doit lui donner satisfaction, et payer au roi une amende égale au donmage.
- 289. » Pour avoir gâté du cuir ou des sacs de cuir, des ustensiles de bois ou de terre, des sleurs, des racines ou des fruits, l'amende doit être de cinq fois leur valeur.
- 290. » Les Sages ont admis dix circonstances relatives à une voiture, au cocher et au maître de cette voiture, dans lesquelles l'amende est suspendue; pour tous les autres eas, une amende est ordonnée.
- 291. » Lorsque la bride ' s'est cassée par accident, que le joug s'est brisé, que la voiture va de travers ', à cause de l'inégalité du terrain, ou heurte quelque chose, lorsque l'essicu est roupu ou que la roue est fracassée.
- 292. » Lorsque les sangles, le licou ou les rênes sont rompus, quand le cocher a crié : « Gare! » Manou a déclaré que, dans l'un ou l'autre de ces dix cas, aucune amende ne devait être imposée pour un accident;
- 293. » Mais quand une voiture s'écarte de la route par la maladresse du cocher, s'il arrive quelque malheur, le maître doit être condamné à deux cents panas d'amende.
  - 294. » Si le cocher est capable de bien conduire, mais

<sup>&#</sup>x27;Littéralement, la corde nasale.

On la passe par une incision faite
au nez des taureaux pour les conduire.

'On bien, peut-être, lorsque la
voiture verse.

au nez des taureaux pour les conduire.

négligent, il mérite l'amende; mais si le cocher est maladroit, les personnes qui sont dans la voiture doivent chacune payer cent panas.

- 295. » Si un cocher, rencontré dans le chemin par des bestiaux ou par une autre voiture, vient à tuer par sa faute des êtres animés, il doit sans aucun doute être condamné à l'amende, d'après la règle qui suit :
- a96. » Pour un homme tué, une amende 'égale à celle que l'on paye pour vol doit être sur-le-champ imposée; elle est de moitié pour de grands animaux, comme des vaches, des éléphans, des chameaux et des chevaux;
- 297. » Pour des bestiaux de peu de valeur, l'amende est de deux cents panas, et de cinquante pour des bêtes fauves, comme le cerf et la gazelle, et pour des oiseaux agréables, comme le cygne et le perroquet;
- 298. » Pour un âne, un bouc, un bélier, l'amende doit être de cinq mâchas d'argent, et d'un seul mâcha pour avoir tué un chien ou un porc.
- 299. » Une femme ', un fils, un donnestique, un élève, un frère du même lit, mais plus jeune, peuvent être châtiés, lorsqu'ils commettent quelque faute, avec une corde ou une tige de bambou,
- 300. » Mais toujours sur la partie postérieure du corps, et jamais sur les parties nobles; celui qui frappe d'une autre manière est passible de la même peine qu'un voleur.

<sup>&#</sup>x27;Elle est de mille panas. même avec une fleur, une femme
'Un autre législateur ordonne coupable de cent fautes." (Digest,
le contraire : « Ne frappez pas, II, p. 209.)

- 301. » La loi qui concerne les mauvais traitemens vient d'être exposée en entier; je vais maintenant déclarer la règle des peines prononcées contre le vol.
- 302. » Que le roi s'applique avec le plus grand soin à réprimer les voleurs; par la répression des voleurs, sa gloire et son royaume prennent de l'accroissement.
- 363. » Certes, le roi qui met les gens de bien à l'abri de la crainte doit toujours être honoré; car il accomplit en quelque sorte un sacrifice en permanence, dont les présens sont l'assurance contre le danger.
- 304. »La sixième partie du mérite de toutes les actions vertueuses revient au roi qui protége ses peuples; la sixième partie des actions injustes est le partage de celui qui ne veille pas à la sûreté de ses sujets.
- 305. » La sixième partie de la récompense obtenue par chacun pour des lectures pieuses, des sacrifices, des dons et des honneurs rendus aux Dieux, appartient à juste titre au roi, pour la protection qu'il accorde.
- 306. » En protégeant toutes les créatures avec équité et en punissant les coupables, un roi accomplit chaque jour un sacrifice accompagné de cent mille présens.
- 307. »Le roi qui ne protége pas les peuples, et qui perçoit cependant les redevances ', les impôts, les droits sur les marchandises, les présens journaliers de fleurs, de fruits et d'herbes potagères, et les amendes, va surle-champ en enfer après sa mort.
- Il faut entendre ici par redevance la sixième partie des fruits de la terre.

- 308. » Ce roi qui , sans être le protecteur de ses sujets, prend la sixième partie des fruits de la terre, est considéré par les Sages comme tirant à lui toutes les souillures des peuples.
- 309. » Que l'on sache qu'un souverain qui n'a pas égard aux préceptes des Livres sacrés, qui nie l'autre monde, qui se procure des richesses par des moyens iniques, qui ne protége pas ses sujets et dévore leurs biens, est d'estiné aux régions infernales.
- 310. » Pour réprimer l'homme pervers, que le roi emploie avec pcrsévérance trois moyens : la détention, les fers, et les diverses peines corporelles.
- 311. » C'est en réprimant les méchans et en favorisant les gens de bien que les rois sont toujours purifiés, de même que les Brâhmanes le sont en sacrifiant.
- 312. » Le roi qui désire le bien de son âme doit pardonner sans cesse aux plaideurs, aux enfans, aux vieillards et aux malades, qui s'emportent contre lui en invectives.
- 313. » Celui qui pardonne aux gens affligés qui l'injurient, est honoré pour cela dans le ciel; mais celui qui, par orgueil de sa puissance, conserve du ressentiment, ira pour cette raison en enfer.
- 314. » Celui qui a volé de l'or à un Brâhmane doit courir en toute hâte vers le roi, les cheveux défaits, et déclarer son vol, en disant : « J'ai commis telle action, punis moi »;
  - 315. » Il doit porter sur ses épaules une masse d'armes

ou une massue de bois de khadira', on une javeline pointue des deux bouts, ou une barre de fer.

316. » Le voleur, soit qu'il meure sur le coup, étant frappé par le roi, ou qu'il soit laissé pour mort et survive, est purgé de son crime; mais si le roi ne le punit pas, la faute du voleur retombe sur lui.

317. » L'auteur de la mort d'un fœtus \* communique sa faute à la personne qui mange de la nourriture qu'il a apprêtée; une femme adultère, à son mari qui tolère ses désordres; un élève qui néglige ses devoirs pieux, à son directeur qui ne le surveille pas; celui qui offre un sacrifice et n'observe pas les cérémonies, au sacrificateur négligent; un voleur, au roi qui lui pardonne;

318. » Mais les hommes qui ont commis des crimes, et auxquels le roi a infligé des châtimens, vont droit au ciel exempts de souillure, aussi purs que les gens qui ont fait de bonnes actions.

319. » Celui qui enlève la corde ou le seau d'un puits, et celui qui détruit une fontaine publique, doivent être condamnés à une amende d'un mâcha <sup>3</sup> d'or, et à rétablir les choses dans leur premier état.

320. » Une peine corporelle doit être infligée à celui qui vole plus de dix coumbhas 4 de grain; pour moins de

- Mimosa catechu.
- Ou, suivant le commentaire, l'auteur de la mort d'un Brâhmane.
  - 1 Voyez ci-dessus, st. 134.
- 4 Un conmbha de vingt dronas vaut, suivant M. Wilson (Sans-

crit Dictionary), un peu plus de trois boisseaux (buthels). Les trois boisseaux équivalent à un hectolitre. D'après le commentateur, un coombha vaut vingt dronas; un drona, deux cents palas. dix coumbhas, il doit être condamné à une aurende de onze fois la valeur du vol, et à restituer au propriétaire son bien.

- 321. » Un châtiment corporel sera de même infligé, pour avoir volé plus de cent palas ' d'objets précieux se vendant au poids, comme de l'or et de l'argent, ou de riches vêtemens.
- 32a. » Pour un vol de plus de cinquante palas des objets susdits, on doit avoir la main coupée; pour moins de cinquante palas, le roi doit appliquer une amende de onze fois la valeur de l'objet.
- 323. » Pour avoir enlevé des hommes de bonne famille, et surtout des femmes et des bijoux d'un grand prix, comme des diamans, le voleur mérite la peine capitale.
- 324. »Pour vol de grands animaux, d'armes et de médicamens, le roi doit infliger une peine après avoir considéré le temps et le motif.
- 325. » Pour avoir volé des vaches appartenant à des Brâhmanes, et leur avoir percé les narines \*; enfin pour avoir enlevé des bestiaux à des Brâhmanes, le malfaiteur doit avoir sur-le-champ la moitié du pied coupée.
- 326. » Pour avoir pris du fil, du coton, des semences servant à favoriser la fermentation des liqueurs spiritueuses, de la bouse de vache, du sucre brut, du caillé, du lait, du lait de beurre, de l'eau ou de l'herbe,

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 155. employer comme bêtes de somme.
' Pour y placer une corde servant à les conduire, afin de les

327. » Des paniers de bambou servant à puiser de l'eau, du sel de toute espèce, des pots de terre, de l'argile ou des cendres,

328. » Des poissons, des oiseaux, de l'huile, du beurre elarifié, de la viande, du miel, ou toute ehose provenant des animaux, comme du cuir, de la corne et de l'ivoire,

329. » Ou d'autres substances de peu d'importance, des liqueurs spiritueuses, du riz bouilli ou des mets de toute sorte, l'amende est le double du prix de l'objet volé.

330. » Pour avoir volé des fleurs, du grain encore vert, des buissons, des lianes, des arbrisseaux, et d'autres grains non épluchés, en quantité égale à la charge d'un homme, l'amende est de cinq criehnalas ' d'or ou d'argent, suivant les circonstances.

331. » Pour des grains épluchés ou vannés, pour des herbes potagères, des racines ou des fruits, l'amende est de cent panas, s'il n'y a aucune liaison entre le voleur et le propriétaire; de cinquante, s'il existe des relations entre eux.

332. » L'action de prendre une chose par violence sous les yeux du propriétaire est un brigandage; en son absence, c'est un vol, de même que ec qu'on nie après l'avoir reçu.

333. » Que le roi impose la première amende à l l'homme qui enlève les objets ei-dessus énumérés, lorsqu'ils sont apprêtés pour qu'on s'en serve, ainsi qu'à eelui qui enlève du feu d'une chapelle.

' Voyez ci-dessus, st. 134. 'Celle de deux cent cinquante panas.

- 334. » Quel que soit le membre dont un voleur se sert d'une manière ou d'une autre pour nuire aux gens, le roi doit le lui faire couper, pour l'empêcher de commettre de nouveau le même crime.
- 335. Un père, un instituteur, un ami, une mère, une épouse, un fils et un conseiller spirituel, ne doivent pas être laissés impunis par le roi, lorsqu'ils ne se maintiennent pas dans leurs devoirs.
- 336. » Dans le cas où un homme de basse naissance serait puni d'une amende d'un carchàpana, un roi doit subir une amende de mille panas, et jeter l'argent dans la rivière ', ou le donner à des Brâhmanes; telle est la décision.
- 337. » L'amende d'un Soûdra pour un vol quelconque doit être huit fois plus considérable que la peine ordinaire, celle d'un Vaisya seize fois, celle d'un Kchatriya trente-deux fois;
- 338. » Celle d'un Brâhmane soixante-quatre fois, ou cent fois, ou même cent vingt-huit fois plus considérable, lorsque chacun d'eux connaît parfaitement le bien ou le mal de ses actions.
- 339. » Prendre des racines ou des fruits à de grands arbres non renfermés dans une enceinte, ou du bois pour un feu consacré, ou de l'herbe pour nouriri des vaches, a été déclaré par Manou n'être pas un vol.
- 340. » Le Brâhmane qui, pour prix d'un sacrifice, ou de l'enscignement des dogmes sacrés, reçoit, avec con-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Varouna, Dieu des eaux, est le seigneur du châtiment.

naissance de cause, de la main d'un homme, une chose qu'il a prise et qu'on ne lui a point donnée, est punissable comme un voleur.

- 341. » Le Dwidja qui voyage, et dont les provisions sont très chétives, s'il vient à prendre deux cannes à sucre ou deux petites racines dans le champ d'un autre, ne doit pas payer d'amende.
- 342. » Celui qui attache des animaux libres appartenant à un autre, et qui met en liberté ceux qui sont attachés, et celui qui prend un esclave, un cheval ou un char, sont passibles des mêmes peines que le voleur.
- 343. » Lorsqu'un roi, par l'application de ces lois, réprime les voleurs, il obtient de la gloire dans ce monde, et après sa mort le bonheur suprême.
- 344. » Que le roi qui aspire à la souveraineté du monde, ainsi qu'à une gloire éternelle et inaltérable, ne souffre pas un seul instant, l'hoinnie qui commet des violences, comme des incendies, des brigandages.
- 345. » Celui qui se livre à des actions violentes doit être reconnu comme bien plus coupable qu'un diffamateur, qu'un voleur et qu'un homme qui frappe avec un bâton.
- 346. » Le roi qui endure un homme commettant des violences se précipite vers sa perte, et encourt la haine générale.
- 347. » Jamais, soit par motif d'amitié, soit dans l'espoir d'un gain considérable, le roi ne doit relâcher les

auteurs d'actions violentes, qui répandent la terreur parmi toutes les créatures.

348. » Les Dwidjas peuvent prendre les armes quand leur devoir est troublé dans son accomplissement, et quand tout à coup les classes régénérées sont affligées par un désastre.

349. » Pour sa propre sûreté, dans une guerre entreprise pour défendre des droits sacrés, et pour protéger une femme ou un Brâhmane, celui qui tue justement ne se rend pas coupable.

350. » Un homme doit tuer, sans balancer, quiconque se jette sur lui pour l'assassiner, s'il n'a aucun moyen de s'échapper, quand même ce serait son directeur, ou un enfant, ou un vieillard, ou même un Brâhmane très versé dans la Sainte Écriture.

351. » Tuer un homme qui fait une tentative d'assassinat, en public ou en particulier, ne rend aucunement coupable le meurtrier : c'est la fureur aux prises avec la fureur.

352. » Que le roi bannisse, après les avoir punis par des mutilations flétrissantes, ceux qui se plaisent à séduire les femmes des autres.

353. » Car c'est de l'adultère que naît dans le monde le mélange des classes, et du mélange des classes provient la violation des devoirs, destructrice de la race humaine, qui cause la perte de l'univers.

354. » L'homme qui s'entretient en secret avec la femme d'un autre, et qui a été déjà accusé d'avoir de

mauvaises mœurs, doit être condamné à la première amende:

355. » Mais celui contre qui on n'a jamais porté de semblable accusation, et qui s'entretient avec une femme pour un motif valable, ne doit subir aucune peine, car il n'est point coupable de transgression.

356. » Celui qui parle à la femme d'un autre dans une place de pélerinage, dans une forêt, ou dans un bois, o ou vers le confluent de deux rivières, c'est-à-dire dans un endroit écarté, encourt la peine de l'adultère.

357. » Être aux petits soins auprès d'une femme, lui envoyer des fleurs et des parfiums, folàtrer avec elle, toucher sa parure ou ses vêtemens, et s'asseoir avec elle sur le même lit, sont considérés par les Sages comme les preuves d'un amour adultère.

358. » Toucher le sein d'une femme mariée, ou d'autres parties de son corps d'une manière indécente, se laisser toucher ainsi par elle, sont des actions résultant de l'adultère àvec consentement mutuel.

359. » Un Soûdra doit subir la peine capitale pour avoir fait violence à la femme d'un Brahmane; et, dans toutes les classes, ce sont principalement les femmes qui doivent être surveillées sans cesse.

360. » Que des mendians, des panégyristes, des personnes ayant commencé un sacrifice, et des artisans du dernier ordre, comme des cuisiniers, s'entretiennent avec des femmes mariées, sans qu'on s'y oppose.

361. » Que nul homme n'adresse la parole à des fem-

mes étrangères lorsqu'il en a reçu la défense de ceux dont elles dépendent; s'il leur parle malgré la défense qui lui en a été faite, il doit payer un souvarna d'amende.

362. » Ces réglemens ne concernent pas les femmes des danseurs et des chanteurs, ni celles des hommes qui vivent du déshonneur de leurs femmes; car ces gens amènent des hommes, et leur procurent des entretiens avec leurs femmes, ou se tiennent cachés pour favoriser me amourcesse entrevue.

363. » Toutefois, celui qui a des relations particulières, soit avec ces femmes, soit avec des servantes dépendant d'un maître, soit avec des religieuses d'une secte hérétique, doit être condanné à une légère amende.

364. » Celui qui fait violence à une jeune fille subira sur-le-champ une peine corporelle; mais s'il jouit de cette jeune fille parce qu'elle y consent, et s'il est de la même classe qu'elle, il ne mérite pas de châtiment.

365. » Si une jeune fille aime un homme d'une classe supérieure à la sienne, le roi ne doit pas lui faire payer la moindre amende; mais si elle s'attache à un homme d'une naissance inférieure, elle doit être enferunée dans sa maison sous bonne garde.

366, » Un homme de basse origine qui adresse ses vœux à une demoiselle de haute naissance, mérite une peine corporelle; s'il courtise une fille du même rang que lui, qu'il donne la gratification d'usage, et qu'il épouse la jeune fille, si le père y consent.

367. » L'homme qui, par orgueil, souille de force

une jeunc fille, par le contact de son doigt, aura deux doigts coupés sur-le-champ, et mérite en outre une amende de six cents panas.

368. » Lorsque la jeune fille a été consentante, celui qui l'a polluée de cette manière, s'il est du même rang qu'elle, ne doit pas avoir les doigts coupés; mais il faut lui faire payer deux cents panas d'amende pour l'empêcher d'y revenir.

369. » Si une demoiselle souille une autre demoiselle par le contact de son doigt, qu'elle soit condamnée à deux cents panas d'amende, qu'elle paie au père de la jeune fille le double du présent de noce, et reçoive dix coups de fouet;

370. » Mais une femme qui attente de la même manière à la pudeur d'une jeune fille, doit avoir sur-le-champ le tête rasée et les doigts coupés, suivant les circonstances, et elle doit être promenée par les rues, montée sur un âne.

371. » Si une femme, fière de sa famille et de ses qualités, est infidèle à son époux, que le roi la fassc dévorer par des chiens dans une place très fréquentée;

372. » Qu'il condamne l'adultère son complice à être brûlé sur un lit de fer chauffé à rouge, et que les exécuteurs alimentent sans cesse le feu avec du bois, jusqu'à ce que le pervers soit brûlé.

373. » Un homme déjà reconnu coupable une première fois, et qui au bout d'un an est encore accusé d'adultère, doit payer une amende double; et de même pour avoir cohabité avec la fille d'un excommunié (Vrâtya), ou avec une femme Tchândâlî.

374. » Le Soûdra qui entretient un commerce criminel avec une femme appartenant à l'une des trois premières classes, gardée à la maison, ou non gardée, sera privé du membre coupable, et de tout son avoir, si elle n'était pas gardée; si elle l'était, il perdra tout, ses biens et l'existence.

375. » Pour adultère avec une femme de la classe des Brâhmanes, qui était gardée, un Vaisya sera privé de tout son bien après une détention d'une année; un Kchatriya sera condamné à mille panas d'amende, et aura la tête rasée et arrosée d'urine d'âne;

376. » Mais si un Vaisya ou un Kchatriya a des relations coupables avec une Brâhmanî non gardée par son mari, que le roi fasse payer au Vaisya cinq cents panas d'amende, et mille au Kchatriya.

377. » Si tous les deux commettent un adultère avec une Brâhmanî gardée par son époux, et douée de qualités estimables, ils doivent être punis comme des Soûdras, ou brûlés avec un feu d'herbes ou de roseaux.

378. » Un Brâlimane doit être condamné à mille panas d'amende, s'il jouit par force d'une Brâlimani surveillée; il n'en doit payer que cinq cents, si elle s'est prêtée à ses désirs.

379. » Une tonsure ignominieuse est ordonnée au lieu de la peine capitale pour un Brâlmane adultère, dans les cas où la punition des autres classes serait la mort.

380. » Que le roi se garde bien de tuer un Brâhmane, quand même il aurait commis tous les crimes possibles; qu'il le bannisse du royaume en lui laissant tous ses biens, et sans lui faire le moindre mal.

381. » Il n'y a pas dans le monde de plus grande iniquité que le meurtre d'un Brâhmane; c'est pourquoi le roi ne doit pas même concevoir l'idée de mettre à mort un Brâhmane.

382. » Un Vaisya ayant des relations coupables avec une femme gardée appartenant à la classe militaire, et un Kchatriya, avec une femme de la classe commerçante, doivent subir tous les deux la même peine que dans le cas d'une Brâlunanî non gardée.

383. • Un Brâhmane doit être condamné à payer mille panas s'il a un commerce criminel avec des femmes surveillées appartenant à ces deux classes; pour adultère avec une femme de la classe servile, un Kehatriya et un Vaisya subiront une amende de mille panas.

384. » Pour adultère avec une femme Kchatriyâ non gardée, l'amende d'un Vaisya est de cinq cents panas; un Kchatriya doit avoir la tête rasée et arrosée d'urine d'âne, ou bieu payer l'amende.

385. » Un Brâhmane qui entretient un commerce charnel avec une femme non gardée appartenant soit à la classe militaire, soit à la classe commerçante, soit à la classe servile, mérite une amende de cinq cents panas; de mille, si la femme est d'une classe mèlée.

386. » Le prince dans le royaume duquel on ne ren-

contre ni un voleur, ni un adultère, ni un diffamateur, ni un homme coupable d'actions violentes ou de mauvais traitemens, partage le séjour de Sacra.

387. » La répression de ces cinq individus, dans le pays soumis à la domination d'un roi, lui procure la prééminence sur les hommes du même rang que lui, et répand sa gloire dans ce monde.

388. » Le sacrificateur qui abandonne le prêtre célébrant, et le célébrant qui abandonne le sacrificateur, chacun d'eux étant capable de remplir son devoir, et n'ayant commis aucune faute grave, sont passibles chacun de cent panas d'amende.

389. » Une mère, un père, unc épouse et un fils, ne doivent pas être délaissés; celui qui abandonne l'un d'eux, lorsqu'il n'est coupable d'aucun grand crime, doit subir une amende de six cents panas.

390. » Lorsque des Dwidjas sont en contestation sur une affaire qui concerne leur ordre, que le roi se garde bien d'interpréter lui-même la loi, s'il désire le salut de son âme.

391. » Après leur avoir rendu les honneurs qui leur sont dus, et les avoir d'abord apaisés par des paroles amicales, que le roi, assisté de plusieurs Brâhmanes, leur fasse connaître leur devoir.

392. » Le Brâhmane qui donne un festin à vingt Dwidjas, et n'invite ni le voisin dont la demeure est à côté de la sienne, ni celui dont la maison est après celle-là, s'ils

<sup>&#</sup>x27; Sacra est un des noms d'Indra, roi du ciel.

sont dignes d'être conviés, mérite une amende d'un mâcha d'argent.

393. » Un Brâhmane très versé dans la Sainte Écriture, qui n'invite pas un Brâhmane, son voitin, également savant et vertueux, dans des occasions de réjouissance, comme un mariage, doit être condaunné à payer à ce Brâhmane le double de la valeur du repas, et un mâcha d'or au roi.

394. » Un aveugle, un idiot, un homme perclus, un septuagénaire, et un homme qui reud de bons offices aux personnes très versées dans la Sainte Écriture, ne doivent être soumis par auœun zo' à un impôt.

395. » Que le roi honore toujours un savant théologien, un malade, un homme affligé, un enfant, un vieillard, un indigent, un homme de noble naissance, et un homme respectable par sa vertu.

396. » Un blanchisseur doit laver le linge de ses pratiques petit à petit, sur une planche polie, de bois de sâlmalî'; il ne doit pas mêler les vêtemens d'une personne avec les vêtemens d'une autre, ni les faire porter à quelqu'un.

397. » Le tisserand à qui on a livré dix palas de fil de coton, doit rendre un tissu pesant un pala de plus, à cause de l'eun de riz qui entre dedans; s'il agit autrement, qu'il paye une amende de douze panas.

398. » Que des hommes connaissant bien dans quels cas on peut imposer des droits, et experts en toutes sortes

Bombax heptaphyllum.

de marchandises, évaluent le prix des marchandises, et que le roi prélève la vingtième partie du bénéfice.

399. » Que le roi confisque tout le bien d'un négociant qui, par cupidité, exporte les marchandises dont le commerce a été déclaré réservé au roi, ou dont l'exportation a été défendue.

400. » Celui qui fraude les droits, qui vend ou achète à une heure indue, ou qui donne une fausse évaluation de ses marchandises, doit subir une amende de huit fois la valeur des objets.

401. » Après avoir considéré, pour toutes les marchandiese, de quelle distance on les apporte, si elles viennent d'un pays étranger; à quelle distance elles doivent être cnvoyées, dans le cas de celles qu'on exporte; combien de temps on les a gardées, le bénéfice qu'on peut faire, la dépense qu'on a faite, que le roi établisse des règles pour la vente et pour l'achat.

402. » Tous les cinq jours, ou à chaque quinzaine, suivant que le prix des objets est plus ou moins variable, que le roi règle le prix des marchandises en présence de ces experts ci-dessus mentionnés.

403. » Que la valeur des métaux précieux, ainsi que les poids et mesures, soient exactement déterminés par lui, et que tous les six mois il les examine de nouveau.

404. » Le péage pour traverser une rivière est d'un pana pour un evoiture vide, d'un demi-pana pour un homme chargé d'un fardeau, d'un quart de pana pour un animal, comme une vache, ou pour une femme, d'un huitième pour un homme non chargé.

405. » Les chariots qui portent des balles de marchandises doivent payer le droit en raison de la valeur; ceux qui n'ont que des caisses vides, peu de chose, de même que les hommes mal vêtus.

406. » Pour un long trajet, que le prix du transport sur un bateau soit proportionné aux endroits et aux époques; mais cela doit s'entendre du trajet sur un fleuve; pour la mer, il n'y a pas de fret fixé.

407. » Une femme enceinte de deux mois ou plus, un mendiant ascétique, un anachorète, et des Br\u00e4hmanes portant les insignes du noviciat, ne doivent payer aucun droit pour leur passage.

408. » Lorsque, dans un bateau, un objet quelconque vient à se perdre par la faute des bateliers, ils doivent se cotiser pour en rendre un pareil.

409. » Tel est le réglement qui concerne ceux qui vont en bateau, lorsqu'il arrive malheur par la faute des bateliers dans le trajet; mais pour un accident inévitable, on ne peut rien faire payer.

410. » Que le roi enjoigne aux Vaisyas de faire le commerce, de prêter de l'argent à intérét, de labourer la terre ou d'élever des bestiaux; aux Soûdras, de servir les Dwidjas.

411. » Lorsqu'un Kchatriya et un Vaisya se trouvent dans le besoin, qu'un Brâhmane par compassion les soutienne, en leur faisant remplir les fonctions qui leur conviennent.

- 412. » Le Brâhmane qui, par cupidité, emploic à des travaux serviles des Dwidjas ayant reçu l'investiture, malgré eux et en abusant de son pouvoir, doit être puni par le roi d'une amende de six cents panas;
- 413. » Mais qu'il oblige un Soûdra, acheté ou non acheté, à remplir des fonctions serviles; car il a été créé pour le service des Brâhmanes par l'Être existant de luimême.
- 414. » Un Soûdra, bien qu'affranchi par son maître, n'est pas délivré de l'état de scrvitude; car cet état lui étant naturel, qui pourrait l'en exempter?
- 415. » Il y a sept espèces de serviteurs, qui sont : le captif fait sous un drapeau ou dans une bataille, le domestique qui se met au scrvice d'une personne pour qu'on l'entretienne, le serf né d'une femme esclave dans la demeure du maître, celui qui a été acheté ou donné, celui qui a passé du père au fils, celui qui est esclave par punition, ne pouvant pas acquitter une amende.
- 416. » Une épouse, un fils et un esclave, sont déclarés par la loi ne rien posséder par eux-mêmes; tout ce qu'ils peuvent acquérir est la propriété de celui dont ils dépendent.
- 417. » Un Bràhmane, s'il est dans le besoin, peut en toute sûreté de conscience s'approprier le bien d'un Soûdra, son esclave, sans que le roi doive le punir; car un esclave n'a rien qui lui appartienne en propre, et ne possède rien dont son maître nc puisse s'emparer.

418. » Que le roi mette tous ses soins à obliger les Vaisyas et les Soûdras de remplir leurs devoirs; car si ces hommes s'écartaient de leurs devoirs, ils seraient capables de bouleverser le monde.

419. » Que tous les jours le roi s'occupe de mettre à fin les affaires commencées, et qu'il s'informe de l'état de ses équipages, des revenus et des dépenses fixes, du produit des mines et de son trésor.

420. » C'est en décidant toutes les affaires de la manière qui a été prescrite, que le roi évite toute faute et parvient à la condition suprême.

## LIVRE NEUVIÈME.

## LOIS CIVILES ET CRIMINELLES; DEVOIRS DE LA CLASSE COMMERÇANTE ET DE LA CLASSE SERVILE.

- » Je vais déclarer les devoirs immémoriaux d'un homme et d'une femme qui restent fermes dans le sentier légal, soit séparés, soit réunis.
- 2. » Jour et nuit les femmes doivent être tenues dans un état de dépendance par leurs protecteurs; et même, lorsqu'elles ont trop de penchant pour les plaisirs innocens et légitimes, elles doivent être soumises par ceux dont elles dépendent, à leur autorité.
- 3. » Une femme est sous la garde de son père pendant son enfance, sous la garde de son mari pendant sa jeunesse, sous la garde de ses enfans dans sa vieillesse; elle ne doit jamais se conduire à sa fantaisie.
- 4. » Un père est répréhensible s'il ne donne pas sa fille en mariage dans le temps convenable; un mari est répréhensible s'il ne s'approche point de sa femme dans la saison favorable; après la mort du mari, un fils est répréhensible s'il ne protége pas sa mère.
- 5. » On doit surtout s'attacher à garantir les femmes des mauvair penchans, même les plus faibles; si les femmes n'étaient pas surveillées, elles feraient le malheur des deux familles.

- 6. » Que les maris, quelque faibles qu'ils soient, considérant que c'est une loi suprême pour toutes les classes, aient grand soin de veiller sur la conduite de leurs femmes.
- 7. » En effet, un époux préserve sa lignée, ses coutumes, sa famille, lui-même et son devoir, en préservant son épouse.
- 8. » Un mari, en fécondant le sein de sa femme, y renaît sous la forme d'un fœtus, et l'épouse est nommée DJÂYÂ, parce que son mari naît (djâyaté) en elle une seconde fois.
- 9. » Une femme met toujours au monde un fils doué des mêmes qualités que celui qui l'a engendré; c'est pourquoi, afin d'assurer la pureté de sa lignée, un mari doit garder sa femme avec attention.
- 10. » Personne ne parvient à tenir les femmes dans le devoir par des moyens violens; mais on y réussit parfaitement avec le secours des expédiens qui suivent :
- 11. » Que le mari assigne pour fouctions à sa femme la recette des revenus et la dépense, la purification des objets et du corps, l'accomplissement de son devoir, la préparation de la nourriture et l'entretien des ustensiles du ménago.
- 12. » Renfermées dans leur demeure, sous la garde d'homnes fidèles et dévoués, les femmes ne sont pas en shreté; celles-là seulement sont bien en sûreté qui se gardent elles-mêmes de leur propre volonté.
  - 13. » Boire des liqueurs enivrantes, fréquenter mau-

vaise compagnie, se séparer de son époux, courir d'un côté et d'un autre, se livrer au sommeil à des heures indues, et demeurer dans la maison d'un autre, sont six actions déshonorantes pour des femmes mariées.

- 14. » De telles femmes n'examinent pas la beauté, elles ne s'arrêtent pas à l'âge; que leur amant soit beau ou laid, peu importe; c'est un homme, et elles en jouissent.
- 15. » A cause de leur passion pour les hommes, de l'inconstance de leur humeur, et du manque d'affection qui leur est naturel, on a beau, ici-bas, les garder avec vigilance, elles sont inflèles à leurs époux.
- 16. » Connaissant ainsi le caractère qui leur a été donné au moment de la création par le Seigneur des créatures, que les maris mettent la plus grande attention à les surveiller.
- 17. » Manou a donné en partage aux femmes l'amour de leur lit, de leur siége et de la parure, la concupiscence, la colère, les mauvais penchans, le désir de faire du mal, et la perversité.
- 18. » Aucun sacrement n'est, pour les femmes, accompagné de prières (Mantras), ainsi l'a prescrit la loi; privées de la connaissance des lois et des prières expiatoires, les femmes coupables sont la fausseté même; telle est la règle établie.
- 19. » En effet, on lit dans les Livres saints plusieurs passages qui démontrent leur véritable naturel; connaissez maintenant ceux des Textes sacrés qui peuvent servir d'expiation:

20. » Ce sang que ma mère, infidèle à son époux, » a souillé en allant dans la maison d'un autre, que mon » père le purifiel » Telle est la teneur de la formule sacrée que doit réciter le fils qui connaît la faute de sa mère.

21. » Si une femme a pu concevoir en son esprit une pensée quelconque préjudiciable à son époux, cette prière a été déclarée la parfaite expiation de cette faute pour le fils, et non pour la mère.

22. » Quelles que soient les qualités d'un homme auquel une femme est unie par un mariage légitime, elle acquiert elle-même ces qualités, de même que la rivière par son union avec l'Océan.

23. » Akchamâlâ, femme d'une basse naissance, étant unie à Vasichtha, et Sârangî étant unie à Mandapâla ', obtinrent un rang très honorable.

24. » Ces femmes-là, et d'autres encore, également de basse extraction, sont parvenues dans le monde à l'élévation par les vertus de leurs seigneurs.

25. » Telles sont les pratiques toujours pures de la conduite civile de l'homme et de la femme; apprenez les lois qui concernent les enfans, et desquelles dépend la félicité dans ce monde et dans l'autre.

26. » Les femmes qui s'unissent à leurs époux dans le désir d'avoir des enfans, qui sont parfaitement heureuses, dignes de respect, et qui font l'honneur de leurs maisons, sont véritablement les Déesses de la fortune; il n'y a aucune différence.

<sup>&#</sup>x27; Mandapâla, saint ou Richi.

- 27. » Mettre au jour des enfans, les élever lorsqu'ils sont venus au monde, s'occuper chaque jour des soins domestiques, tels sont les devoirs des femmes.
- 28. » De la femme seule procèdent les enfans, l'accomplissement des devoirs pieux, les soins empressés, le plus délicieux plaisir, et le ciel \* pour les Mânes des ancêtres et pour le mari lui-même.
- 29. » Celle qui ne trahit pas son mari, et dont les penses, les paroles et le corps sont purs, parvient après sea mort au même séjour que sou époux, et est appelée vertueuse par les gens de bien;
- 30. » Mais, par une conduite coupable envers son époux, une femme est, dans ce monde, en butte à l'ignominie; après sa mort, elle renaîtra dans le ventre d'un chacal, et sera affligée de maladies, comme la consomption pulmonaire et l'éléphantiasis.
- 31. » Connaissez maintenant, relativement aux enfans, cette loi salutaire qui concerne tous les bommes, et qui a été déclarée par les Sages et par les Maharchis nés dès le principe.
- 32. » Ils reconnaissent l'enfaut mâle comme le fils du seigneur de la femme; mais la Sainte Écriture présente, relativement au seigneur, deux opinions : suivant les uns, le seigneur est celui qui a engendré l'enfant; suivant les autres, c'est celui à qui appartient la mère.
- Les hommes ne sont admis dans le séjour céleste qu'autant qu'ils laissent après eux des enfans

pour offrir le Srâddha ou service funèbre, qui assure la félicité des âmes dans l'autre monde.

- 33. » La femme est considérée par la loi comme le champ, et l'homme comme la semence; c'est par la coopération du champ et de la semence qu'a lieu la naissance de tous les êtres animés.
- 34. » Dans certains cas, le pouvoir prolifique du mâle a une importance spéciale; dans d'autres cas, c'est la matrice de la femelle: lorsqu'il y a égalité dans les pouvoirs, la race qui en provient est très estimée.
- 35. » Si l'on compare le pouvoir procréateur mâle avec le pouvoir femelle, le mâle est déclaré supérieur, car la progéniture de tous les êtres animés est distinguée par les marques du pouvoir mâle.
- 36. » Quelle que soit l'espèce de graine que l'on jette dans un champ préparé dans la saison convenable, cette semence se développe en une plante de la même espèce, douée de qualités visibles particulières.
- 37. » Sans aucun doute, cette terre est appelée la matrice primitive des êtres; mais la semence, dans sa végétation, ne déploie aucune des propriétés de la matrice.
- 38. » Sur cette terre, dans le même champ cultivé, des semences de différentes sortes, semées en temps convenable par les laboureurs, se développent sclon leur nature.
- 39. » Les diverses espèces de riz , le moudga , le sésame, le mâcha , l'orge, l'ail et la canne à sucre, poussent suivant la nature des semences.

Le texte en cite deux, nommées vrîhi et sûli.

\* Phaseolus mungo.
\* Phaseolus radiatus.

21

- 40. » Qu'on sème une plante, et qu'il en vienne une autre, c'est ce qui ne peut pas arriver; quelle que soit la graine que l'on sème, celle-là seule se développe.
- 41. » En conséquence, l'homme de bon sens, bien élevé, versé dans les Védas et les Angas, et qui désire une longue existence, ne doit jamais répandre sa semence dans le champ d'un autre.
- 42. » Ceux qui sont instruits des temps passés répètent des vers à ce sujet chautés par Vâyou, qui montrent qu'on ne doit pas jeter sa semence dans le champ d'autrui.
- 43. » De même que la flèche du chasseur est lancée en pure perte dans la blessure qu'un autre chasseur a faite d'antilope, de même la semence répandue par un homme dans le champ d'un autre est aussitôt perdue pour lui.
- 44. » Les Sages qui connaissent les temps ancieus regardent toujours cette terre (Prithivi) comme l'épouse du roi Prithou', et ils ont décidé que le champ cultivé est la propriété de celui qui le premier en a coupé le bois pour le défricher, et la gazelle, celle du chasseur qui l'a blessée mortellement.
- 45. » Celui-là seul est un homme parfait qui se compose de trois personnes réunies, savoir: sa femme, luimême et son fils; et les Brâhmanes ont déclaré cette

<sup>&#</sup>x27;Voyez ci-dessus, Liv. VII, st. 42.

\*De même, à cause de l'antériorité, l'enfant appartient à l'é-

maxime : « Le mari ne fait qu'une même personne avec son épouse. »

- 46. » Une femme ne peut être affranchie de l'autorité de son époux, ni par vente ni par abandon; nous reconnaissons ainsi la loi autrefois promulguée par le Seigneur des créatures (Pradjāpati).
- 47. » Une seule fois est fait le partage d'une succession; une seule fois une jeune fille est donnée en mariage; une seule fois le père dit : « Je l'accorde »; telles sont les trois choses qui, pour les gens de bien, sont faites une fois pour toutes.
- 48. » Avec des vaches, des jumens, des chaineaux femelles, des filles esclaves, des buffles femelles, des chèvres et des brebis, le propriétaire du mâle qui a engendré, n'a aucun droit sur la progéniture; la même chose a lieu pour les femmes des autres honnnes.
- 49. » Ceux qui ne possèdent point de champ, mais qui ont des semences, et vont les répandre dans la terre d'autrui, ne retirent aucun profit du grain qui vient à pousser.
- 50. » Si un taureau engendre cent yeaux en s'accouplant avec les vaches des autres, ces veaux appartiennent aux propriétaires des vaches, et le taureau a inutilement répandu sa semence.
- 51. » Ainsi, ceux qui, n'ayant pas de champ ', jettent leur semence dans le champ d'autrui, travaillent pour le
- ' Ceci doit s'entendre de ceux des liaisons avec les femmes des qui ne sont pas mariés, et qui ont autres hommes. (Commentaire.)

propriétaire; l'ensenienceur, dans ce cas, ne retire aucun profit de sa semence.

- 52. » A moins que, relativement au produit, le propriétaire du champ et celui de la semence n'aient fait une convention particulière, le produit appartient évidemment au maître du champ; la terre ¹ est plus importante que la semence;
- 53. » Mais lorsque, par un pacte spécial, on donne un champ pour l'ensemencer, le produit est, dans ce monde, déclaré la propriété commune du propriétaire de la semence et du maître du champ.
- 54. » L'homme dans le chanp duquel une graine apportée par l'eau ou par le vent vient à pousser, garde pour lui la plante qui en provient; celui qui n'a fait que semer dans le terrain d'un autre ne récolte aucun fruit.
- 55. » Telle est la loi concernant les petits des vaches, des jumens, des femmes esclaves, des femelles du chameau, des chèvres, des brebis, des poules et des femelles du buffle.
- 56. » Je vous ai déclaré l'importance et la non-importance du champ et de la semence; maintenant je vais vous exposer la loi qui concerne les femmes n'ayant pas d'enfaus.
- 57. » La femme d'un frère aîné est considérée comme la belle-mère d'un jeune frère, et la femme du plus jeune comme la belle-fille de l'aîné.
  - 58. » Le frère aîné qui connaît charnellement la

Littéralement, la matrice.

femme de son jeune frère, et le jeune frère la femme de son aîné, sont dégradés, bien qu'ils y aient été invités par le mari ou par des parens, à moins que le mariage ne soit stérile.

59. » Lorsqu'on n'a pas d'enfans, la progéniture que l'on désire peut être obtenue par l'union de l'épouse, convenablement autorisée, avec un frère ou un autre parent (sapinda).

60. » Arrosé de beurre liquide et gardant le silence, que le parent chargé de cet office, en s'approchant, pendant la nuit, d'une veuve on d'une femme sans enfuns, engendre un seul fils, mais jamais un second.

61. » Quelques uns de ceux qui connaissent à fond cette question, se fondant sur ce que le but de cette disposition peut u'être pas parfaitement atteint par la naissance d'un seul enfant, sont d'avis que les femmes peuvent légalement engendrer de cette manière un second fils.

62. » L'objet de cette commission une fois obtenu, suivant la loi, que les deux personnes, le frère et la bellesœur, se comportent, l'une à l'égard de l'autre, comme un père et une belle-fille.

63.» Mais un frère, soit l'ainé, soit le jeune, qui, chargé de remplir ce devoir, n'observe pas la règle prescrite, et ne peuse qu'à satisfaire ses désirs, scra dégradé dans les deux cas : s'il est l'ainé, comme ayant souillé la couche de sa belle-fille; s'il est le jeune frère, celle de son père spirituel.

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, à moins de nécessité.

- 64. » Une veuve, ou une femme saus enfuns, ne doit pas être autorisée par des Dwidjas à concevoir du fait d'un autre; car ceux qui lui permettent de concevoir du fait d'un autre, violent la loi primitive.
- 65. » Il n'est question en aucune manière d'une pareille commission dans les passages de la Sainte Ecriture qui ont rapport au mariage, et dans les lois nuptiales il n'est pas dit qu'une veuve puisse contracter une autre union.
- 66. » En effet, cette pratique, qui ne convient qu'à des animaux, a été blâmée hautement par les Brâhmanes instruits; cependant elle est dite avoir eu cours parmi les hommes, sous le règne de Véna.
- 67. » Ce roi, qui réunit autrefois toute la terre sous sa domination, et qui fut regardé, à cause de cela seulement, comme le plus distingué des Râdjarchis ', ayant l'esprit troublé par la concupiscence, fit naître le mélange des classes.
- 68. » Depuis ce temps, les gens de bien désapprouvent l'homme qui, par égarement, invite une veuve ou une femme stérie, à recevoir les caresses d'un autre homme pour avoir des enfans.
- 69. » Toutefois, lorsque le mari d'une jeune fille vient à mourir après les fiançailles, que le propre frère du mari la prenne pour femme selon la règle suivante :
  - 70. » Après avoir épousé, suivant le rite, cette jeune fille, qui doit être vêtue d'une robe blanche, et pure dans

<sup>&#</sup>x27; Ràdjarchi, saint personnage ou Richi de la classe royale.

ses mœurs, que toujours il s'approche d'elle une fois dans la saison favorable, jusqu'à ce qu'elle ait conçu.

- 71. » Qu'un homme de sens, après avoir accordé sa fille à quelqu'un, ne s'avise point de la donner à un autre; car en donnant sa fille lorsqu'il l'a déjà accordée, il est aussi coupable que celui qui a porté un faux témoignage dans une affaire relative à des hommes.
- 72. » Même après l'avoir épousée régulièrement, un homme doit abandonner une jeunc fille ayant des marques funestes, ou malade, ou polluée, on qu'on lui a fait prendre par fraude.
- 73. » Si un hoinme donne en mariage une fille ayant quelque défaut, sans en prévenir, l'époux peut annuler l'actc du méchant qui lui a donné cette jeune fille.
- 74. » Lorsqu'un mari a des affaires en pays étranger, qu'il ne s'absente qu'après avoir assuré à sa femme des moyens d'existence; car une femme, même vertueuse, affligée par la misère, peut commettre une faute.
- 75. » Si, avant de partir, son mari lui a donné de quoi subsister, qu'elle vive en menant une conduite austère; s'îl ne lui a rien laissé, qu'elle gagne sa vie en exerçant un métier honnête, comme celui de filer.
- 76. » Lorsque son mari est parti pour aller remplir un devoir pieux, qu'elle l'attende pendant huit ans; lorsqu'il s'est absenté pour des motifs de science ou de gloire, qu'elle l'attende pendant six ans; pour son plaisir, pen-

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. VIII, st. 98.

dant trois ans seulement; après ce terme, qu'elle aille le retrouver.

- 77. » Durant une année entière, qu'un mari supporte l'aversion de sa femme; mais après une année, si elle continue à le hair, qu'il prenne ce qu'elle possède en particulier, lui donne seulement de quoi subsister et se vétir, et cesse d'habiter avec elle.
- 78. » La femme qui néglige un mari passionné pour le jeu, aimant les liqueurs spiritueuses, ou affligé d'une maladie, doit être abandonnée pendant trois mois, et privée de ses parures et de ses meubles;
- 79. » Mais celle qui a de l'aversion pour un mari insensé, ou coupable de grands crimes, ou enunque, ou impuissant, on affligé soit d'éléphantiasis, soit de consomption pulmonaire, ne doit être ni abandonnée ni privée de son bien.
- 80. » Une femme adonnée aux liqueurs enivrantes, ayant de mauvaises mœurs, toujours en contradiction avec son mari, attaquée d'une maladie incurable comme la lèpre, d'un caractère méchant, et qui dissipe son bien, doit être reinplacée par une autre femme.
- 81. » Une femme stérile doit être remplacée la huitième année; celle dont les enfans sont tous morts, la dixième; celle qui ne met au monde que des filles, la onzième; celle qui parle avec aigreur, sur-le-champ;
  - 82. » Mais celle qui, bien que malade, est bonne et de

<sup>&#</sup>x27;Littéralement, suspendue de épouser une autre femme. (Comses fonctions. — Son mari peut mentaire.)

mœurs vertueuses, ne peut être remplacée par unc autre qu'autant qu'elle y consent, et ne doit jamais être traitée avec mépris.

- 83. » La femme remplacée légalement, qui abandonne avec colère la maison de son mari, doit à l'instant être détenue on répudiée en présence de la famille réunie.
- 84. » Celle qui, après en avoir reçu la défense, boit, dans une fête, des liqueurs enivrantes, ou fréquente les spectacles et les assemblées, sera punie d'unc amende de six crichnalas.
- 85. » Si des Dwidjas prennent des femmes dans leur propre classe et dans les autres, la préséance, les égards et le logement doivent être réglés d'après l'ordre des classes.
- 86. » Pour tous les Dwidjas, une femme de la même classe, et non une femme d'une classe différente, doit vaquer aux soins officieux qui concernent la personne du mari, et remplir les aetes religienx de chaque jour.
- 87. » Mais celui qui, follement, fait remplir ces devoirs par une autre, lorsqu'il a près de lui une fennme de sa classe, de tont temps a été considéré comme un Tchandàla engendré par une Brâhmani et un Soidira.
- 88. » C'est à un jeune homme distingué, d'un extérienr agréable, et de la même classe, qu'un père doit donner sa fille en mariage, suivant la loi, quoiqu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de huit ans, auquel on doit la marier.
  - 89. » Il vaut micux, pour une demoiselle en âge d'être

mariée, rester dans la maison paternelle jusqu'à sa mort, que d'être jamais donnée par son père à un époux dépourvu de bonnes qualités.

- 90. » Qu'une fille quoique nubile attende pendant trois ans; mais après ce terme qu'elle se choisisse un mari du même rang qu'elle-même.
- 91. » Si une jeune fille n'étant pas donnée en mariage prend de son propre mouvement un époux, elle ne commet aucune faute, non plus que celui qu'elle va trouver.
- 92. » La demoiselle qui se choisit un mari ne doit pas emporter avec elle les parures qu'elle a reçues de son père, de sa mère ou de ses frères; si elle les emporte elle commet un vol.
- 93. » Celui qui épouse une fille nubile ne donnera pas de gratification au père; car le père a perdu toute autorité sur sa fille, en retardant pour elle le moment de devenir mère.
- 94. » Un homme de trente ans doit épouser une fille de douze ans, qui lui plaise; un homme de vingt-quatre ans, une fille de huit; s'il a fini plus tôt son noviciat, pour que l'accomplissement de ses devoirs de maître de maison ne soit pas retardé, qu'il se marie promptement.
- 95. » Lors même que le mari prend une femme qui lui est donnée par les Dieux, et pour laquelle il n'a pas d'inclination, il doit toujours la protéger, si elle est vertueuse, afin de plaire aux Dieux.
- 96. » Les femmes out été créées pour mettre au jour des cufans, et les hommes pour les engendrer; en consé-

quence, des devoirs communs, qui doivent être accomplis par l'homme de concert avec la femme, sont ordonnés dans le Véda.

- 97. » Si une gratification a été donnée pour obtenir la main d'une demoiselle, et si le prétendu vieut à mourir avant la consommation du mariage, la demoiselle doit être mariée au frère du prétendu, quand elle y consent.
- 98. » Un Soûdra même ne doit point recevoir de gratification en donnant sa fille en mariage; car le père qui reçoit une gratification, vend sa fille d'une manière tacite.
- 99. » Mais ce que les gens de bien anciens et modernes n'ont jamais fait, c'est, après avoir promis une jeune fille à quelqu'un, de la donner à un autre;
- 100. » Et, même dans les créations précédentes, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait eu de vente tacite d'une fille, au moyen d'un paiement appelé gratification, faite par un homme de bien.
  - 101. » Qu'une fidélité mutuelle se maintienne jusqu'à la mort, tel cst, en somme, le principal devoir de la femme et du mari.
  - 102. » C'est pourquoi un homme et une femme unis par le mariage, doivent bien se garder d'être jamais désunis, et de se manquer de foi l'un à l'autre.
  - to3. » Le devoir plein d'affection de l'homme et de la femme vient de vous être déclaré, ainsi que le moyen d'avoir des enfans en cas de stérilité du mariage; appre-

nez maintenant comment doit se faire le partage d'une succession.

- 104. » Après la mort du père et de la mère, que les frères, s'étant rassemblés, se partagent également entre eux le bien de leurs parens, lorsque le frère ainé renonce à son droit; ils n'en sont pas maîtres pendant la vie de ces deux personnes, à moins que le père n'ait préféré partager le bien lui-même;
- 105. » Mais l'aîné, lorsqu'il est éminemment vertueux, peut prendre possession du patrimoine en totalité, et les autres frères doivent vivre sous sa tutelle, comme ils vivaient sous celle de leur père.
- 106. » Au moment de la naissance de l'aîné, avant même que l'enfant ait reçu les sacremens, un homme devient père et acquitte sa dette à l'égard de ses ancêtres; le fils aîné doit doue tout avoir.
- 107. » Le fils par la naissauce duquel un homme acquitte sa dette et obtient l'immortalité, a été engendré pour l'accomplissement du devoir; les Sages considèrent les autres comme nés de l'amour.
- 108. » Que le frère aîné, lorsque le bien n'est pas partagé, ait pour ses jeunes frères l'affection d'un père pour ses fils; ils doivent, suivant la loi, se comporter envers lui comme à l'égard d'un père.
- 109. » L'aîné fait prospérer la famille ou la détruit, suivant qu'il est vertueux ou pervers; l'aîné dans ce
- ' Les ancêtres de celui qui n'a dha en leur honneur, sont exclus pas de fils pour accomplir le Srâd- du séjour céleste.

monde est le plus respectable; l'aîné n'est pas traité avec mépris par les gens de bien.

- 110. » Le frère aîné qui se conduit ainsi qu'un aîné doit le faire, est à révérer comme un père, comme une mère; s'il ne se conduit pas en frère aîné, on doit le respecter comme un parent.
- 111. » Que les frères vivent réunis, ou bien séparés, s'ils ont le désir d'accomplir séparément les dévoirs pieux; par la séparation, les actes pieux sont multipliés; la vie séparée est done vertueuse.
- 112.» Il faut prélever pour l'aîné le vingtième de l'héritage avec le meilleur de tous les meubles; pour le second, la moitié de cela, ou un quarantième; pour le plus jeune, le quart, ou un quatre-vingtième.
- 113. » Que l'ainé et le plus jeune prennent chaeun leur portion comme il a été dit, et que ceux qui sont entre eux deux aient chacun une part moyenne, ou un quarantième.
- 114. » De tous les biens réunis que le prenier né prene le meilleur, tout ee qui est excellent dans son genre, et le meilleur de dix bœufs ou autres bestiaux, s'il l'emporte sur ses frères en bonnes qualités;
- 115.» Mais il n'y a pas de prélèvement du meilleur de dix animaux, parmi des frères également habiles à remplir leurs devoirs; seulement, on doit donner quelque peu de chose à l'aîné comme un témoignage de respect.
- 116. » Si l'on fait un prélèvement de la manière susdite, que le reste soit divisé en parts égales; mais si rien

n'est prélevé, que la distribution des parts s'opère de la manière suivante :

- 117. » Que l'aîné ait une part double, le second fils une part et demie, s'ils surpassent les autres en vertu et en savoir, et que les jeunes fières aient ehaeun une part simple; telle est la loi établie.
- 118. » Que les frères donnent, chacun sur leur lot, des portions à leurs sœurs par la même mère et non mariées, afin qu'elles puissent se marier; qu'ils donnent le quart de leur part; ceux qui le refusent seront dégradés.
- 119. » Un seul bouc, un seul mouton ou un scul animal au pied non fourchu ne peut pas être partagé, c'està-dire vendu pour qu'on en partage la valeur; un boue ou un mouton qui reste après la distribution des parts, doit appartenir à l'ainé.
- 130.» Si un jeune frère, après y avoir été autorité, a engendré un fils en cohabitant avec la femme de son frère aîné décédé, le partage doit être fait également entre ce fils qui représente son père, et son père naturel, qui est en même temps son oncle, sans prélèvement; telle est la règle établic.
- 121. » Le représentant, fils de la veuve et du jeune frère, ne peut pas être substitué à l'héritier principal, qui est le frère ainé mort, relativement au droit de recevoir une portion prélevée sur l'héritage, outre la part simple; l'héritier principal est devenu père en conséquence de la procréation d'un fils par son jeune frère; ce fils ne

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 59 et 60.

doit recevoir, suivant la loi, qu'une portion égale à celle de son oncle, et non une double portion.

- 122.» Un jeune fils étant né d'une femme mariée la première, et un aîné d'une femme mariée en dernier lieu, on peut être en doute sur la manière dont le partage doit se faire.
- 123. » Que le fils né de la première femme prenne un excellent taureau prélevé sur l'héritage, les autres taureaux de moindre qualité sont ensuite pour ceux qui lui sont inférieurs du côté de leurs mères mariées plus tard.
- 124. » Que le fils né le premier et qui a été mis au monde par une femme mariée la première, prenne quinze vaches et un taureau, lorsqu'il est savant et vertueux, et que les autres fils prennent ce qui reste, ehaeun suivant le droit que lui transmet sa mère; telle est la décision.
- 125. » Comme parmi des fils nés de mères égales en rang, sans aucune autre distinction, il n'y a pas de primauté du côté de la mère, la primauté est déclarée dépendre de la naissance.
- 126. » Le droit d'invoquer *Indra*, dans les *prières appelées* Swabrâhmanyâs, est alloué à celui qui est venu au monde le premier, et lorsque, parmi différentes femmes, il naît deux jumeaux, la primauté est reconnue appartenir au premier né.
- 127. » Celui qui n'a point d'enfant mâle peut eharger sa fille, de la manière suivante, de lui élever un fils, en se disant : « que l'enfant mâle qu'elle mettra au monde » devienne le mien et accomplisse en mon houneur la » cérémonie funèbre. »

128. » C'est de cette manière qu'autrefois le Pradjàpati Dakcha lui-même destina ses cinquante filles à lui donner des fils, pour l'accroissement de sa race.

12g. » Il en donna dix à Dharma ', treize à Casyapa ', et vingt-sept ' à Soma, roi des Brûhmanes et des herbes médicinales, en les gratifiant de parures avec une parfaite satisfaction.

130. » Le fils d'un homme est comme lui-même, et une fille chargée de l'office désigné est comme un fils : qui donc pourrait recueillir l'héritage d'un homme qui ne laisse pas de fils, lorsqu'il a une fille qui ne fait qu'une même âme avec lui?

131. » Tout ce qui a été donné à la mère lors de son mariage, revient par héritage à sa fille non mariee; et le fils d'uue fille mis au monde pour l'objet ci-dessus mentionné, héritera de tout le bien du père de sa mère mort sans enfant mâle.

132. » Que le fils d'une fille mariée dans l'intention susdite prenne tout le bien de son grand-père maternel mort sans enfant mâle, et qu'il offre deux gâteaux funèbres, l'un à son propre père, l'autre à son aieul maternel.

Dharma est un des noms de Yama, ainsi appelé comme Dieu de la justice.

Casyapa est un saint personnage, fils de Maritchi, qui est considéré comme le père des Dieux et des Asouras, et de plusieurs Divinités inférieures. Parmi les filles de Dakcha épouses de Casyapa, les principales sont : Aditi, mère des Âdityas ou Dévas, et Diti, mère des Daityas.

3 Ces vingt-sept filles de Dakcha, épouses de Soma (Lunus), sont les Nymphes qui président aux vingt-sept astérismes lunaires.

- 133. » Entre le fils d'un fils et le fils d'une fille ainsi mariée, il n'y a, dans ce monde, aucune différence, suivant la loi, puisque le père du premier et la mère du second sont tous deux nés du même homme.
- 134. » Si, après qu'une fille a été chargée de produire pour son père un enfant mâle, il naît un fils à cet homme, dans ce cas que le partage de la succession soit égal; car il n'y a pas de droit d'aînesse pour une femme.
- 135. » Si une fille ainsi chargée par son père de lui donner un fils, vient à mourir sans avoir mis au monde un enfaut mâle, le mari de cette fille peut se mettre en possession de tout son bien, sans hésiter.
- 136. » Que la fille ait reçu la commission susdite en présence du mari, ou non (le père ayant formé ce projet sans le déclarer), si elle a un fils par son union avec un mari du même rang qu'elle, l'aïeul maternel, par la naïssance de cet enfant, devient le père d'un fils, et ce fils doit offrir le gâteau funèbre, et hériter du bien.
- 137. » Par un fils, un homme gagne les mondes célestes; par le fils d'un fils, il obtient l'immortalité; par le fils de ce petit-fils, il s'élève au séjour du soleil.
- 138. » Par la raison que le fils délivre son père du séjour infernal appelé Pout; il a été appelé Sauveur de l'enfer (Pouttra) par Brahmâ lui-même.
- 139. » Dans le monde, il n'y a aucune différence entre le fils d'un fils et celui d'une fille chargée de l'office mentionné; le fils d'une fille délivre son grand-père dans l'autre monde, aussi-bieu que le fils d'un fils.

- 140. » Que le fils d'une fille mariée pour le motif susdit, offre le premier gâteau funêbre à sa mère, le second au père de sa mère, et le troisième à son bisaïeul maternel.
- 141. » Lorsqu'un fils doué de toutes les vertus a été donné à un homme de la manière qui sera exposée, ce fils, quoique sorti d'une autre famille, doit recueilli l'héritage tout entier, à moins qu'il n'y ait un fils légitime; car, dans ce cas, il ne peut avoir que la sixème partie.
- 142. » Un fils donné à une autre personne ne fait plus partie de la famille de son père naturel, et ne doit pas hériter de son bien; le gâteau funèbre suit la famille et le patrimoine; pour celui qui a donné son fils, il n'y a plus d'oblation funèbre faite par ce fils.
- 143. » Le fils d'une fennme non autorisée à avoir un enfant d'un autre homme, et le fils engendré par le frère du mari avec une fennme qui a un enfant mâle, ne sont pas aptes à hériter, l'un étant l'enfant d'un adultère, l'autre étant produit par la luxure.
- 144. » Le fils d'une femme, même autorisée, mais qui n'a pas été engendré selon les règles , n'a pas de droits à l'héritage paternel; car il a été engendré par un homme dégradé; \*
- 145. » Mais le fils engendré, suivant les règles prescrites, par une femme autorisée, s'il est doué de bonnes qualités, doit hériter, sous tous les rapports, comme

Voyez ci-dessus, st. 60. Voyez ci-dessus, st. 63.

un fils engendré par le mari; car, dans ce cas, la semence et le produit appartiennent de droit au propriétaire du champ.

146. » Celui qui prend sous sa garde les biens meubles et immeubles d'un frère mort et sa femme, après avoir procréé un enfant pour son frère, doit remettre à ce fils tout le bien qui lui revient, lorsqu'il entre dans sa seizième année.

147. » Lorsqu'une fennne, sans y être autorisée ', obtient un fils par un commerce illégal avec le frère de son mari, ou tout autre parent, ce fils né de l'amour a été déclaré par les Sages impropre à hériter, et né en vain.

148. » Ce réglement qui vient d'être énoncé ne doit s'entendre que d'un partage entre des fils nés de femmes de la même classe; apprenez maintenant la loi qui concerne les fils mis au monde par plusieurs femmes de classes différentes.

149. » Si un Brâhmane a quatre femmes appartenant aux quatre classes dans l'ordre direct, et si elles ont toutes des fils, voici quelle est la règle prescrite pour le partage:

150. » Le valet de charrue, le taureau qui sert à féconder les vaches, le chariot, les joyaux et le principal logis doivent être prélevés sur l'héritage, et donnés au fils

'Ou, suivant une autre leçon préférée par William Jones et M. Colebrooke: Quand une femme, même étant légalement autorisée, engendre un fils avec le frère ou tout autre parent de son mari, le fils, s'il a été engendré par un homme animé d'un désir impudique, a été déclaré par les Sages impropre à hériter, et né en vain. (Digest, III, 199.)

- de la femme Brâlmanî, avec une part plus grande, à cause de sa supériorité.
- 151. » Que le Bráhmane prenne trois parts sur le reste de la succession; que le fils de la femme Kchatriyá prenne deux parts, celui de la Vaisyâ une part et demie, celui de la Soûdrá une part simple.
- 152. » Ou bien, un homme versé dans la loi doit diviser tout le bien en dix parts, sans que rien soit prélevé, et faire une distribution légale de la manière suivante:
- 153. » Que le fils de la Brâhmanî prenne quatre parts, le fils de la Kchatriyá trois, le fils de la Vaisyá deux, et le fils de la Soûdrá une seule:
- 154. » Mais, qu'un Bràlmane ait ou n'ait pas de fils nés de fémmes appartenant aux trois classes régénérées, la la loi défend de donner au fils d'une Soûdrâ plus de la dixième portion du bien.
- 155. » Le fils d'un Brâhmane, d'un Kchatriya ou d'un Vaisya par une femme Soddrâ, n'est pas admis à hériter, à moins qu'il ne soit vertueux, ou que sa mère n'ait été légitimement mariée; mais ce que son père lui donne lui appartient en propre.
- 156. » Tous les fils de Dwidjas, nés de femmes appartenant à la même classe que leurs maris, doivent partager l'héritage également, après que les plus jeunes ont donné à l'ainé son lot prélevé.
- 157. » Il est ordonné à un Soûdra d'épouser une femme de sa classe et non une autre; tous les enfans qui naissent

d'elle doivent avoir des parts égales, quand même il y aurait une centaine de fils.

- 158. » De ces douze fils des hommes que Manou Swâyambhouva (issu de l'Être existant de lui-même) a distingués, six sont parens et héritiers de la famille, et six non héritiers, mais parens.
- 159. » Le fils engendré par le mari lui-même en légitime mariage, le fils de sa femme et de son frère suivant le mode indiqué ci-dessus ', un fils donné, un fils adopté, un fils né clandestinement ou dont le père est inconnu, et un fils rejeté par ses pareus naturels, sont tous les six parens et héritiers de la famille.
- 160. » Le fils d'une demoiselle non mariée, celui d'une épousée enceinte, un fils acheté, le fils d'une femme mariée deux fois, un fils qui s'est donné lui-même, et le fils d'une Soddrá, sont parens tous les six, mais non héritiers,
- 161. » L'homme qui passe au travers de l'obscurité infernale, ne laissant après lui que des fils méprisables, comme les onze derniers, a le même sort que celui qui passe l'eau dans une mauvaise barque.
- 16a. » Si un homme a pour héritiers de son bien un fils légitime, et un fils de sa femme et d'un parent, né avant le fils légitime, pendant une maladie de cet homme, laquelle avait été considérée comme incurable, que chacun de ces deux fils, à l'exclusion de l'autre, prenne possession du bien de son père naturel.

<sup>&#</sup>x27; Voyez st. 59 et 60.

- 163. » Le fils légitime d'un homme est seul maître du bien paternel; mais, pour prévenir le mal, qu'il assure aux autres fils des moyens d'existence.
- 164. » Lorsque le fils légitime a fait l'évaluation du bien paternel, qu'il en donne au fils de la femme et d'un parent la sixième partie, ou la cinquième, s'il est vertueux.
- 165. » Le fils légitime et le fils de l'épouse peuvent hériter immédiatement du bien paternel de la manière indiquée ci-dessus, mais les dix autres fils dans l'ordre énoncé (celui qui suit étant exclu par celui qui précède) n'héritent que des devoirs de la famille, et d'une part de la succession.
- 166. » Le fils qu'un homme engendre lui-même avec la femme à laquelle il est uni par le sacrement du mariage, étant légitime (ôrasa) ', doit être reconnu comme le premier en rang.
- 167. » Celui qui est engendré, suivant les règles prescrites, par la femme d'un homme mort, impuissant ou malade, laquelle est autorisée à cohabiter avec un varent, est dit le fils de l'épouse (kchétradja). 3
- 168. » On doit reconnaître comme fils donné, celui qu'un père et une mère, d'un consentement mutuel, donnent en faisant une libation d'eau 3, à une personne
- trine (ouras). 2 Littéralement, né dans le
- champ du mari.

· Littéralement, né de sa poi- sant une invocation aux Divinités des eaux. Cette interprétation, que je dois à M. Langlois, est

fondée sur un passage du Hari-Ou peut-être mieux : en fai- vansa, grand poëme mythologiqui n'a point de fils, l'enfant étant de la même classe que cette personne, et témoignant de l'affection.

- 16g. » Lorsqu'un homme prend pour fils un jeune garçon de la même classe que lui, qui connaît l'avantage de l'observation des cérémonies funèbres, et le mal résultant de leur omission, et doué de toutes les qualités estimées dans un fils, cet enfant est appelé fils adoptif.
- 170. » Si un enfant vient au monde dans la demeure de quelqu'un, sans qu'on sache quel est son père, cet enfant né clandestinement dans la maison, appartient au mari de la femme qui l'a mis au monde:
- 171. » L'enfant qu'un homme reçoit comme son propre fils, après qu'il a été abandonné par le père et la mère, ou par l'un des deux, l'autre étant mort, est appelé fils reieté.
- 172. » Lorsqu'une fille accouche secrètement d'un fils dans la maison de son père, cet enfant, qui devient celui de l'homme que cette fille épouse, doit être désigné par la dénomination de fils d'une demoiselle.
- 173. » Si une femme enceinte se marie, que sa grossesse soit connue ou non, l'enfant mâle qu'elle porte dans son sein appartient au mari, et il est dit reçu avec l'épouse.
- 174. » L'enfant qu'un homme désireux d'avoir un fils qui accomplisse le service funèbre en son honneur, achète de son père ou de sa mère, est appelé fils acheté,

que et historique, dont M. Lanlittéralement, fils factice (criglois imprime en ce moment la trima).

traduction.

qu'il lui soit égal ou non en bonnes qualités; l'égalité sous le rapport de la classe étant exigée pour tous ces fils.

- 175. » Lorsqu'une femme abandonnée de son époux, ou veuve, en se remariant de son plein gré, met au jour un enfant mâle, il est appelé fils d'une femme remariée.
- 176. » Si elle est eucore vierge, quand elle se marie pour la seconde fois, ou si après avoir quitté un mari tout jeune pour suivre un autre homme, elle revient auprès de lui, elle doit renouveler la cérémonie du mariage avec l'époux qu'elle prend en secondes noces, ou avec le jeune mari auprès duquel elle revient.
- 177. » L'enfant qui a perdu son père et sa mère, ou qui a été sans motif abandonné par eux, et qui s'offre de son propre mouvement à quelqu'un, est dit donné de lui-même.
- 178. » L'enfant qu'un Brâhmane engendre par luxure en s'unissant avec une femme de la classe servile, quoi-que jouissant de la vie (pârayan), est comme un cadavre (sava); c'est pourquoi il est appelé cadavre vivant (pârasava).
- 179. » Le fils engendré par un Soûdra et par une femme son esclave, ou par l'esclave femelle de son esclave mâle, peut recevoir une part de l'héritage, s'il y est autorisé par les fils légitimes; telle est la loi établie.
- 180. » Les onze fils qui viennent d'être énumérés, à commencer par le fils de l'épouse, ont été déclarés par les législateurs, aptes à représenter successivement le fils

légitime, pour prévenir la cessation de la cérémonie funèbre.

- 181. » Ces onze fils, ainsi appelés parce qu'ils peuvent être substitués au fils légitime, et qui doivent la vie à un autre homme, sont réellement les fils de celui qui leur a donné la naissance, et non d'aucun autre; aussi ne doit-on les prendre pour fils qu'au défaut d'un fils légitime ou du fils d'une fille.
- 182. » Si parmi plusieurs frères de père et de mère, il en est un qui obtienne un fils, Manou les a tous déclarés pères d'un enfant au moyen de ce fils; c'est-à-dire qu'alors les oncles de cet enfant ne doivent pas adopter d'autres fils; qu'il recueille leur héritage, et leur offre le gâteau funèbre.
- 183. » Semblablement, si, parmi les femmes du même mari, une d'elles donne naissance à un fils, toutes, au moyen de ce fils, ont été déclarées par Manou, mères d'un enfant mâle.
- 184. » Au défaut de chaeun des premiers dans l'ordre parmi ces douze fils, celui qui suit et qui est inférieur doit recueillir l'héritage; mais s'il en existe plusieurs de même condition, ils doivent tous avoir part au bien.
- 185. » Ce ne sont point les frères, ni les père et mère, mais les fils *légitimes et leurs enfans*, ou à leur défaut les autres fils qui doivent hériter d'un père; que la fortune d'un homme qui ne laisse point de fils, de fille ni de veuve, retourne à son père, et à ses frères au défaut du père et de la mère.

- 186. » Des libations d'eau doivent être faites pour trois aucêtres; savoir, le père, le grand-père paternel et le bisaieul; un gâteau doit leur être offert à tous trois : la quatrième personne dans la descendance est celle qui leur offre ces oblations, et qui hérite de leur bien au défaut d'héritier plus proche; la cinquième personne ne participe pas à l'oblation.
- 187. » Au plus proche parent (sapinda ¹), mâle ou femelle, appartient l'héritage de la personne décédée; au défaut des sapindas et de leur lignée, le samânodaca, ou parent éloigné, sera l'héritier, ou bien le précepteur spirituel, ou l'élève du défunt.
- 188. » Au défant de toutes ces personnes, des Brâhmanes versés dans les trois Livres saints, purs d'esprit et de corps, et maîtres de leurs passions, sont appelés à hériter, et doivent en conséquence offrir le gâteau; de cette manière les devoirs funèbres ne peuvent pas cesser.
- 189. » La propriété des Brâhmanes ne doit jamais revenir au roi; telle est la règle établie; mais, dans les autres classes, au défaut de tout héritier, que le roi se mette en possession du bien.
- 190. » Si la veuve d'un homme mort sans enfaus conçoit un enfaut mâle en cohabitant avec un parent, qu'elle donne à ce fils, lors de sa majorité, ce que son mari possédait.
- La qualité de sapinda, dans troisième degré dans la descence cas, s'étend seulement jusqu'àu dance. (Digest of Hindu Law, la quatrième personne ou jusqu'au vol. III, p. 11.)

191. » Si deux fils nés de la même mère et de deux maris différens, morts successivement, sont en contestation pour leur patrimoine qui est entre les mains de leur mère, que chacun, à l'exclusion de l'autre, prenne possession du bien de son propre père.

192. » A la mort de la mère, que les frères utérins et les sœurs utérines non mariées se partagent également le bien maternel, les sœurs mariées reçoivent un présent proportionné au bien;

193. » Et même, si elles ont des filles, il est à propos de leur donner quelque chose de la fortune de leur grand'mère maternelle, par motif d'affection.

194. » Le bien séparé d'une femme est de six espèces, savoir : ce qui lui a été donné devant le feu nuptial; ce qu'on lui a donné au moment de son départ pour la maison de son mari; ce qui lui a été donné en signe d'affection; ce qu'elle a reçu de son frère, de sa mère ou de son père.

195. » Les présens qu'elle a reçus, après son mariage, de la famille de son mari, ou de sa propre famille, ou ceux que son mari lui a faits par amitié, doivent appartenir après sa mort à ses enfans, même du vivant de son époux.

196. » ll a été décidé que tout ce que possède une jeune femme mariée suivant les modes de Brahmâ, des Dieux, des Saints, des Musiciens célestes, ou des Créateurs ¹, doit revenir à son mari, si elle meurt sans laisser de postérité.

Voyez ci-dessus, Liv. III, st. 21 et suiv.

- 197. » Mais il est ordonné que toute la fortune qui a pu lui être donnée à un mariage selon le mode des mauais Génies, ou selon les deux autres modes, devienne le partage du père et de la mère, si elle meurt sans enfans.
- 198. » Tout le bien qui peut avoir été donné, n'importe dans quel temps, par son père, à une femme de l'une des trois dernières classes, et dont le mari, qui est un Brâhmane, a d'autres femmes, doit revenir, si elle meurt sans postérité, à la fille d'une Brâhmani ou à ses enfans.
- 199. »Une femme ne peut rien mettre à part, pour elle, des biens de la famille qui sont communs à elle et à plusieurs autres parens, non plus que la fortune de son mari, sans sa permission.
- 200. » Les parures portées par des femmes pendant la vie de leurs maris, ne doivent pas être partagées par les héritiers des maris entre eux; s'ils en font le partage, ils sont coupables.
- 201. » Les eunuques, les hommes dégradés, les aveugles et les sourds de naissance, les fous, les idiots, les muets et les estropiés ne sont point admis à hériter;
- 202. » Mais il est juste que tout homme sensé qui hérite leur donne, autant qu'il est en son pouvoir, de quoi subsister et se couvrir jusqu'à la fin de leurs jours; s'il ne le faisait pas, il serait criminel.
- 203. s Si, parfois, il prend fantaisie à l'eunuque et aux autres de se marier, s'ils ont des enfans, la femme de l'eunuque ayant conçu du fait d'un autre homme sui-

vant les règles prescrites, ces enfans sont aptes à hériter.

- 204. » Après la mort du père, si le frère ainé, vivant en commun avec ses frères, fait quelque gain par son labeur, les jeunes frères doivent en avoir leur part, s'ils s'appliquent à l'étude de la science sacrée;
- 205. » Et s'ils sont tous étrangers à l'étude de la science et font des bénéfices par leur travail, que le partage de ces profits soit égal entre eux, puisque cela ne vient pas du père; telle est la décision.
- 206. » Mais la richesse acquise par le savoir appartient exclusivement à celui qui l'a gagnée; de même qu'une chose donnée par un ami, ou reçue à l'occasion d'un mariage, ou présentée comme offrande hospitalière.
- 207. » Si l'un des frères est en état d'amasser de la fortune par sa profession, et n'a pas besoin du bien de son père, il doit reuoncer à sa part après qu'on lui a fait un léger présent, afin que par la suite ses enfans ne puissent pas élever de réclamation.
- 208. » Ce qu'un frère a gagné à force de peine sans nuire au bien paternel, il ne doit pas le donner contre sa volonté, puisqu'il l'a acquis par son propre labeur.
- 20g. » Lorsqu'un père parvient à recouvrer, par ses efforts, un bien que son propre père n'avait pas pu ravoir, qu'il ne le partage pas contre son gré avec ses fils, puisque c'est par lui-même qu'il a été acquis.
- 210.» Si des frères, après s'être séparés d'abord, se réunissent ensuite pour vivre en commun, puis font un

second partage, que les parts soient égales; il n'y a pas dans ce cas de droit d'aînesse.

- 211. » Au moment d'un parrage, si l'aîné ou le plus jeune de plusieurs frères est privé de sa part, parce qu'il embrasse la vie de dévot ascétique, ou si l'un d'eux vient à mourir, sa part ne doit pas être perdue;
- 212. » Mais que ses frères utérins qui ont réuni leurs parts en commun, et ses sœurs utérines s'assemblent et divisent entre eux sa part, s'il ne laisse ni femme ni enfans, et si le père et la mère sont morts.
- 213. » Un frère aîné qui, par cupidité, fait tort à ses jeunes frères, est privé de l'honneur attaché à la primogéniture ainsi que de sa part, et doit être puni par le roi d'une amende.
- 214. Tous les frères qui sont adonnés à quelque vice perdent leurs droits à l'héritage; et l'aîné ne doit pas s'approprier tout le bien sans rien donner à ses jeunes frères.
- 215. » Si des frères, vivant en commun avec leur père, réunissent leurs efforts pour la même entreprise, le père ne doit jamais faire de parts inégales, en partageant le bénéfice.
- 216. » Que le fils né après un partage du bien fait par le père, de son vivant, prenne possession de la part de son père, ou bien, si les frères qui avaient partagé avec leur père ont de nouveau réuni leurs lots au sien, qu'il partage avec eux.
  - 217. » Si un fils meurt sans enfans et sans laisser de

femme, le père ou la mère doit hériter de sa fortune; la mère elle-même étant morte, que la mère du père ou le grand-père paternel prenne le bien au défaut de frères et de neveux.

- 218. » Lorsque toutes les dettes et tous les biens ont été convenablement distribués suivant la loi, tout ce qui vient à être découvert par la suite doit être réparti de la même manière.
- 210. » Des vêtemens, des voitures et des parures d'une valeur médiocre, dont tel ou tel héritier se servait avant le partage, du riz préparé, l'eau d'un puits, des esclaves femelles, les conseilleurs spirituels ou les prêtres de la famille, et les pâturages pour les bestiaux ont été déclarés ne pouvoir pas être partagés, mais devoir être employés comme auparavant.
- 220. » La loi des héritages et les règles qui concernent les fils, à commencer par celui de l'épouse, viennent de vous être exposées successivement; connaissez la loi qui a rapport aux jeux de hasard.
- 221. » Le jeu et les paris doivent être proscrits par le roi dans son royaume; car ces deux coupables pratiques causent aux princes la perte de leurs royaumes.
- 222. " Le jeu et les paris sont des vols manifestes; aussi le roi doit-il faire tous ses efforts pour y mettre obstacle.
- 223. » Le jeu ordinaire est celui pour lequel on emploie des objets inanimés comme des dés ; on appelle pari

(samâhwaya) le jeu auquel on sait servir des être animés comme des coqs, des béliers, et que précède une gageure.

- 24. » Celui qui s'adonne au jeu ou bien aux paris, et celui qui en fournit le moyen en tenant une maison de jeu, doivent être punis corporellement par le roi, de même que les Soûdras qui portent les insignes des Dwidjas.
- 225. » Les joueurs, les danseurs et les chanteurs publics, les hommes qui décrient les Livres saints, les religieux hérétiques, les hommes qui ne remplissent pas les devoirs de leur classe et les marchands de liqueurs doivent être chassés de la ville à l'instant.
- 226. » Lorsque ces voleurs secrets sont répandus dans le royaume d'un souverain, par leurs actions perverses ils vexent continuellement les honnêtes gens.
- 227. » Autrefois, dans une création précédente, le jeu fut reconnu comme un grand mobile de haine; en conséquence, l'homme sage ne doit pas se livrer au jeu, même pour s'amuser.
- 228. » Que l'homme qui, en secret ou en public, s'adonne au jeu subisse le châtiment qu'il plaira au roi d'infliger.
- 229. » Tout homme appartenant aux classes militaire, commerçante et servile, qui ne peut pas payer une amende, doit s'acquitter par son travail; un Brâhmane la payera petit à petit.
- 'Le mot samâhwaya signifie uns contre les autres, et de les littéralement provocation; c'est faire battre pour son plaisir. l'action d'exciter des animaux les

- 230. » Que la peine infligée par le roi aux femmes, aux enfans, aux fous, aux gens âgés, aux panvres et aux infirmes, soit d'étre frappés avec un fouet ou une tige de bambou, ou d'être attachés avec des cordes.
- 231. » Le roi doit confisquer tous les biens des ministres qui, chargés des affaires publiques et enflammés de l'orgueil de leurs richesses, ruinent les affaires de ceux qui les soumettent à leur décision.
- 232. » Que le roi mette à mort ceux qui fout de faux édits, ceux qui causent des dissensions parmi les ministres, ceux qui tuent des femmes, des enfans ou des Brâhmanes, et ceux qui sont d'intelligence avec les ennemis.
- 233. » Toute affaire qui, à une époque quelconque, a été conduite à son terme et jugée, doit, si la loi a été suivie, être considérée par le roi comme terminée; qu'il ne la fasse pas recommencer;
- 234. » Mais quelle que soit l'affaire qui ait été décidée injustement par les ministres ou par le juge, que le roi la réexamine lui-même, et les condamne à une amende de mille panas.
- 235. » Le meurtrier d'un Brâhmane, le buveur de liqueurs fermentées ', l'homme qui a volé de l'or appartenant à un Brâhmane, et celui qui souille la couche de son maître spirituel ou de son pêre, doivent tous être considérés comme coupables chacuu d'un grand crime.
- 'Il est défendu aux Kchatriyas de l'esprit de riz, de la liqueur et aux Vaisyas de boire de l'esprit extraite du madhouca, et de l'esprit de sucre. (Commentaire.)

236. » Si ces quatre hommes ne font pas une expiation, que le roi leur iuslige justement un châtiment corporel avec une amende.

237. » Pour avoir souillé le lit de son maître spirituel, qu'on imprime sur le front du coupable une marque représentant les parties naturelles de la femme; pour avoir bu des liqueurs spiritueuses, une marque représentant le drapeau d'un distillateur; pour avoir volé l'or d'un prétre, le pied d'un chien; pour le meurtre d'un Brâhmane, la figure d'un homme sans tête.

a38. » On ne doit ni manger avec ces hommes, ni sacrifier avec eux, ni étudier avec eux, ni s'allier par le mariage avec eux; qu'ils errent sur la terre dans un état misérable, exclus de tous les devoirs sociaux.

239. » Ces hommes marqués de signes flétrissans doivent être abandonnés par leurs parens paternels et maternels, et ne méritent ni compassion ni égards; telle est l'injonction de Manou.

240. » Des criminels de toutes les classes, qui font l'expiation que prescrit la loi, ne doivent pas être marqués au front par ordre du roi; qu'ils soient seulement condamnés à l'amende la plus élevée.

241. » Pour les crimes ci-dessus énoncés, commis par un Brâhmane jusqu' alors recommandable par ses bonnes qualités, l'amende moyenne doit lui être infligée; ou bien, s'il a agi avec préméditation, qu'il soit banni du royaume, et prenne avec lui ses effets et sa famille;

242. » Mais des hommes des autres classes avant com-

mis ces crimes sans préméditation, doivent perdre tous leurs biens, et être exilés ou même mis à mort, si le crime a été prémédité.

- 243. » Qu'un prince vertueux ne s'approprie pas le bien d'un grand criminel; si par cupidité il s'en empare, il est souillé du même crime.
- 244, » Ayant jeté cette amende dans l'eau, qu'il l'offre à Varouna, ou bien qu'il la donne à un Brâhmane vertueux et imbu de la Sainte Écriture.
- 245. » Varouna est le seignenr du châtiment, il étend son pouvoir même sur les rois, et un Brâhmane parvenu au terme des études sacrées est le seigneur de cet univers.
- 246. » Partout où un roi s'abstient de prendre pour lui le bien des criminels, il naît dans le temps convenable des hommes destinés à jouir d'une longue existence;
- 247. » Le grain des laboureurs y pousse en abondance, selon qu'il a été sené par chacun d'eux; les enfans ne meurent pas dans leurs premières années, et il ne vient au monde aucun monstre.
- 248. » Si un homme de la basse classe se plaît à tourmenter des Brâhmaues, que le roi le punisse au moyen de divers châtimens corporels, propres à inspirer la terreur.
- 249. » On considère comme aussi injuste pour un roi de laisser aller un coupable, que de condamner un innocent : la justice consiste à appliquer la peine conformément à la loi.

- 250. » Les règles d'après lesquelles on doit prononcer sur une affaire judiciaire entre deux contestans, vous ont été exposées en détail sous dix-huit chefs.
- 251. » Un roi remplissant ainsi parfaitement les devoirs imposés par la loi, doit chereher, en se conciliant l'affection des peuples, à posséder les pays qui ne lui sont pas soumis, et les gouverner convenablement lorsqu'il les a en son pouvoir.
- 252. » S'étant établi dans une contrée florissante, et ayant mis ses forteresses en état de défense, suivant les préceptes de l'art, qu'il fasse les plus grands efforts pour extirper les scélérats. \*
- 253. » En protégeant les hommes qui se conduisent honorablement et en punissant les méchans, les rois qui ont pour unique pensée le bonheur des peuples, parviennent au paradis;
- 254. » Mais lorsqu'un souverain perçoit le revenu royal sans veiller à la répression des voleurs, ses États sont agités par des troubles, et lui-même est exclu du séjour céleste.
- 255. » Tout au contraire, lorsque le royaume d'un prince, placé sous la sauve-garde de son bras puissant, jouit d'une sécurité profonde, ce royaume prospère sans cesse, comme un arbre que l'on arrose avec soin.
- 256. » Que le roi, employant comme espions ses propres yeux, distingue bien deux sortes de voleurs : les uns

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, pour enlever les épines.

se montrant en public, les autres se cachant, et qui enlèvent le bien d'autrui;

- 257. » Les voleurs publics sont ceux qui subsistent en vendant différentes choses d'une manière fraudaleuse; les voleurs cachés sont ceux qui s'introduisent secrètement dans une matison par une brèche faite à un mur, les brigands vivant dans les forêts, et autres.
- 258. » Les hommes qui se laissent corrompre par des présens, ceux qui extorquent de l'argent par des menaces, les falsificateurs, les joueurs, les diseurs de bonne aventure, les faux honnêtes gens, les chiromancieus,
- 259. » Les dresseurs d'éléphans et les charlatans qui ne font pas ce qu'ils promettent de faire, les hommes qui exercent à tort les arts libéraux, et les adroites courtisanes:
- 260. » Tels sont, avec d'autres encore, les voleurs qui se montrent en public; que, dans ce monde, le roi sache les distinguer ainsi que les autres qui se cachent pour agir; honnmes méprisables qui portent les insignes des gens d'honneur.
- 261. » Après les avoir découverts, par le secours de personnes sûres, déguisées, et qui en apparence exercent la même profession qu'eux, et par des espions répandus de tous côtés, qu'il les attire et se rende maître d'eux.
- 262. » Après avoir proclamé complétement les mauvaises actions de chacun de ces misérables, que le roi leur inflige une peine exactement proportionnée à leurs forfaits et à leurs facultés.

- 263. » Car sans le châtiment il est impossible de réprimer les délits des voleurs aux intentions perverses, qui se répandent furtivement dans ce monde.
- 264. » Les places fréquentées, les fontaines publiques, les boulangeries, les maisons de courtisanes, les boutiques de distillateurs, les maisons de traiteurs, les endroits où quatre routes se rencontrent, les grands arbres consacrés, les assemblées et les spectacles,
- 265. » Les anciens jardins royaux, les forêts, les maisons des artisans, les bâtimens déserts, les bois et les parcs;
- 266. » Tels sont les lieux, ainsi que d'autres de ce genre, que le roi doit faire surveiller par des sentinelles et des patrouilles, et par des espions, afin d'écarter les voleurs.
- 267. » Par le moyen d'espions adroits, ayant été voleurs, qui s'associent avec les voleurs, les accompagnent, et sont bien au fait de leurs différentes pratiques, qu'il les découvre et les fasse sortir de leurs retraites.
- 268. » Sous les divers prétextes d'un festin composé de mets délicats, d'une entrevue avec un Brâhmane qui assurera le succès de leur entreprise, ou d'un spectacle de tours de force, que les espions parviennent à réunir tous ces hommes.
- 269. » Que le roi s'empare à force ouverte de ceux qui, dans la crainte d'être arrêtés, ne vont pas à ces réunions, et de ceux qui se sont engagés avec les anciens voleurs au service du roi, et ne se réunissent pas à eux;

qu'il les mette à mort ainsi que leurs amis, et leurs parens paternels et maternels s'ils sont d'intelligence avec eux.

- 270. » Qu'un prince juste ne fasse pas mourir un voleur, à moins qu'il ne soit pris avec l'objet dérobé et les instrumens du vol; si on le prend avec ce qu'il a enlevé et les outils dont il s'est servi, qu'il le fasse mourir sans hésiter.
- 271. » Qu'il condamne également à mort tous ceux qui, dans les villages et dans les villes, donnent des vivres aux voleurs, leur fournissent des instrumens et leur offrent un asyle.
- 272.» Si les hommes qui sont chargés de la garde de certains cantons, ou ceux du voisinage qui ont été désignés, restent neutres pendant les attaques des volenrs, que le roi les punisse sur-le-champ comme tels.
- 273. » Si l'homme qui subsiste en accomplissant pour les autres des pratiques pieuses, s'écarte de son devoir particulier, que le roi le punisse sévèrement d'une amende comme un misérable qui enfreint son devoir.
- 274.» Lorsqu'un village est pillé par des voleurs, lorsque des digues sont rompues ou lorsque des brigands se montreut sur le grand chemin, ceux qui ne s'empressent pas d'accourir au secours doivent être bannis, emportant avec eux ce qu'ils possèdent.
- 275. » Que le roi sasse périr par divers supplices les gens qui dérobent son trésor, ou refusent de lui obéir, ainsi que ceux qui encouragent les ennemis.
  - 276. » Si des voleurs, après avoir fait une brèche à un

mur', commettent un vol pendant la nuit, que le roi ordonne de les empaler sur un dard aigu, après leur avoir fait trancher les deux mains.

277. » Qu'il fasse couper deux doigts à un coupeur de bourses \* pour le premier vol; pour récidive, un pied et une main; pour une troisième fois, qu'il le condamne à mort.

278. » Ceux qui donnent aux voleurs du feu et de la nourriture, leur fournissent des armes ou un logement, et recèlent les objets dérobés, doivent être punis par le roi comme des voleurs.

279. » Que le roi fasse noyer dans l'eau celui qui rompt la digue d'un étang et occasionne la perte des eaux, ou lui fasse trancher la tête, ou bien, si le coupable répare le dégât, qu'il soit condamné à l'amende la plus élevée. <sup>3</sup>

280.» Le roi doit faire périr sans hésiter ceux qui pratiquent une brèche à l'hôtel du trésor public, à l'arsenal, ou bien à une chapelle, ou qui volent des éléphans, des chevaux ou des chars appartenant au roi.

281. » L'homme qui détourne à son profit une partie de l'eau d'un ancien étang, ou bien arrête le courant d'un ruisseau, doit être condamné à payer l'amende au premier degré.

'Voyez, dans le troisième acte du Mrittchhacati, le détail des procédés employés par les voleurs pour pratiquer une brèche.

Littéralement, coupeur de nœuds; ou, plus exactement encore, défaiseur de nœuds. Les Indiens portent leur argent dans un nœud fait à l'un des coins de leur vêtement.

<sup>1</sup> Voyez Liv. VIII, st. 138.

- 282. » Celui qui dépose ses ordures sur la route royale, sans une nécessité urgente, doit payer deux cârchâpanas et nettoyer sur-le-champ l'endroit qu'il a sali;
- 283. » Un malade, un vieillard, une femme enceinte et un enfant doivent seulement être réprimandés et nettoyer la place; telle est l'ordonnance.
- 284. » Tous les médecins et chirurgiens qui exercent mal leur art méritent une ameude; elle doit être du premier degré pour un cas relatif à des animaux, du second degré pour des hommes.
- 285. » Celui qui brise un pont, un drapeau, une palissade ou des idoles d'argile, doit réparer tout le dégât et payer cinq cents panas.
- 286. » Pour avoir mêlé des marchandises de mauvaise qualité avec des marchandises de bon aloi, pour avoir percé des pierres précieuses, et pour avoir perforé maladroitement des perles, on doit subir l'amende au premier degré, et payer le dommage.
- 287. » Celui qui donne à des acheteurs payant le même prix, des choses de qualité différente, les unes bonnes, les autres mauvaises, et celui qui vend la même chose à des prix différens, doivent, selon les circonstances, payer la première amende ou l'ameude moyenne.
- 288. » Que le roi place toutes les prisons sur la voie publique, afin que les criminels, affligés et hideux, soient exposés aux regards de tous.
- 289. » Qu'il bannisse sur-le-champ celui qui renverse un mur, celui qui comble des fossés, et celui qui brise

des portes, lorsque ces objets sont du domaine public ou royal.

- 290. » Pour tous les sacrifices dont le but est de faire périr un innocent, une amende de deux cents panas doit être imposée, de même que pour les conjurations magiques et pour les sortiléges de toute espèce, lorsque ces actes pervers n'ont pas réussi.
- 291. » Celui qui vend de mauvaise graine comme bonne, ou qui place la bonne graine en dessus pour cacher la mauvaise, et celui qui détruit la marque des limites, doivent subir un châtiment qui les défigure;
- 292. » Mais le plus pervers de tous les fourbes est un orfèvre qui commet une fraude; que le roi le fasse couper par morceaux avec des rasoirs.
- 293. » Pour vol d'instrumens de labourage, d'armes et de médicamens, que le roi applique une peine en ayant égard au temps et à l'utilité des objets.
- 204. » Le roi, son conseil, sa capitale, son territoire, son trésor, son armée et ses alliés, sont les sept parties dont se compose le royaume, qui, pour cela, est dit formé de sept membres (Saptanga).
- 295. » Parmi les sept membres d'un royaume, ainsi énumérés par ordre, on doit considérer la ruine du premier comme une plus grande calamité que la ruine de celui qui vient après dans l'énumération, et ainsi de suite.
- 296. » Entre les sept pouvoirs dont la réunion forme ici-bas un royaume, ct qui se soutiennent réciproquement

comme les trois hâtons d'un dévot ascétique qui sont liés ensemble, et dont aucun ne dépasse l'autre, il n'y a aucune supériorité née de la prééminence des qualités.

297. » Cependant, certains pouvoirs sont plus estinés pour certains actes, et le pouvoir par lequel une affaire est mise à exécution est préférable dans cette affaire particulière.

298. » En se servant d'émissaires, en déployant sa puissance, en s'occupant des affaires publiques, que le roi cherche toujours à reconnaître sa force et celle de son ennemi.

299. » Après avoir mirement considéré les calamités et les désordres qui affligent ses États et ceux de l'étranger, et leur plus ou moins grande importance, qu'il mette à exécution ce qu'il a résolu.

300. » Qu'il recommence ses opérations à plusieurs reprises, quelque fatigué qu'il puisse être, car la fortune s'attache toujours à l'homme entreprenant et doué de persévérance.

301. » Tous les âges appelés Crita, Trétâ, Dwâpara et Cali ', dépendent de la conduite du roi; en effet le roi est dit représenter un de ccs âges.

302. » Lorsqu'il dort, il est l'âge Cali; lorsqu'il s'éveille, l'âge Dwâpara; lorsqu'il agit avec énergie, l'âge Trétâ; lorsqu'il fait le bien, l'âge Crita.

3o3. » Un roi, par sa puissance et par ses actions,

<sup>&#</sup>x27; Voyez Liv. I, st. 70, st. 81 et suiv.

doit se montrer l'émule d'Indra, d'Arca ', de Vâyou, de Yana, de Varouna, de Tchandra, d'Agni et de Prithivî.

3o/a.» De même que, pendant les quatre mois pluvieux, Indra verse l'eau du ciel en abondance, de même, que le roi, imitant les actes du Souverain des nuages, répande sur ses peuples une pluie de bienfaits.

3o5. » De même que, pendant huit mois, Âditya absorbe l'eau par ses rayons, de même, que le roi tire de son royaume le revenu légal, par un acte semblable à celui du soleil.

306. » De même que Márouta » s'introduit et eireule dans toutes les créatures, de même le roi, à l'instar du Dieu du vent, doit pénétrer partout, au moyen de ses émissaires.

307. » Aiusi que Yama, lorsque le temps est venu, punit amis et ennemis ou ceux qui le respectent et ceux qui le méprisent, de même, que le roi punisse ses sujets criminels à l'exemple du juge des enfers.

3o8. » De même que Varouna ne manque jamais d'enlacer le coupable dans ses liens, de même, que le prince condamne les méehans à la détention, à l'instar du Dieu des eaux.

309. » Le roi à la vue duquel ses sujets éprouvent autant de plaisir qu'en regardant le disque de Teliandra dans son plein, représente le Régent de la lune.

310. » Qu'il soit toujours armé de courroux et d'énergie

' Arca, un des noms du soleil ' Mârouta, un des noms de (Soùrya). Vâyou.

contre les criminels, qu'il soit impitoyable à l'égard des mauvais ministres, il remplira ainsi les fonctions d'Agni.

- 311. » De même que Dhará i porte également toutes les créatures, de même le roi qui soutient tous les êtres remplit un office semblable à celui de la Déesse de la terre.
- 312. » S'appliquant sans relâche à ces devoirs et à d'autres encore, que le souverain réprime les voleurs qui résident dans ses États et ceux qui demeurent sur le territoire des autres princes, et viennent infester le sien.
- 313. » Dans quelque détresse qu'il se trouve, il doit bien se garder d'irriter les Brâhmanes en prenant leurs biens; car, une fois irrités, ils le détruiraient sur-lehamp avec son armée et ses équipages, par leurs imprécations et leurs sacréfices magiques.
- 314. » Qui pourrait ne pas être détruit après avoir excité la colère de ceux qui ont créé, par le pouvoir de leurs imprécations, le feu \* qui dévore tout, l'Océan avec ses caux amères ³, et la lune ⁴, dont la lumière s'éteint et se ranime tour à tour? 5
- Dharâ, uu des noms de Pri-
- Bhrigou, Bråhmane, entretenant un feu perpétuel, maudit un jour Agni, parce qu'il n'avait pas protégé sa femme enceinte attaquée par un géant, et le condamna à tout dévorer. (Langlois, Théâtre Indien, vol. II, p. 595.)
- 3 Je ne connais pas de légende qui concerne l'Océan.
  - 4 D'après une légende du Pad-

- ma-Pourâna, eitée par M. Wilson (Vicrama and Urvasi, page 7),
- Tchandra, époux des vingt-sept filles de Dakcha, les négligeait tontes pour Robinis afavorite. Les sœurs de Robini, jalouses de cette préférence, s'en plaignirent à leur père, qui fit à plusieurs reprises des reproches à son geodre. Mais voyant que ses remontrances étaient inutiles, il le condamna par une imprécation à rester sans

315. » Quel est le prince qui prospérerait en opprimant ceux qui, dans leur courroux, pourraient former d'autres mondes et d'autres régens des mondes <sup>6</sup>, et changer des Dieux en mortels?

316. » Quel homme, désireux de vivre, voudrait faire du tort à ceux par le secours desquels, au moyen de leurs oblations, le monde et les Dieux subsistent perpétuellement, et qui ont pour richesse le savoir divin?

317. » Instruit ou ignorant, un Brâhmane est une di-

enfans, et à vivre dans la langueur et la consomption. Ses femmes implorèrent pour lui la compassion de Dakelas, qui adouci l'imprécation qu'il ne pouvait pas révoquer entièrement, et prononça que sa langueur, au lieu d'être constante, serait seulement périodique. Telle est l'origine du décours et de l'accroissement successifs de la lune. — En astronomie, Rolini et la quatrième maison lunaire formée de cinq étoiles, dont la principale est Aldebardont la principale est

- 5 Cette stance ne serait-elle pas mieux traduite de la mauière suivante: Qui pourrait ne pas être détruit après avoir provoqué la colère de ceux par les malédictions desquels le feu (Agni) a été condamné à tout dévorer, l'Océan à rouler des caux amères, et la lune à voir successivement s'éteindre et se ranimer sa lumière?
- 6 Ceci fait probablement allnsion à un trait de l'histoire de

Viswâmitra. Pendant que ce saint Mouni se livrait aux plus rigides austérités pour s'élever à la dignité de Brâhmane (voyez ci-dessus, Liv. VII, st. 42), nn roi. nommé Trisancou, s'adressa à lui pour obtenir d'être trausporté an ciel avec son corps, Viswâmitra le lui promit; il commença un sacrifice dans ce but, et par le pouvoir surnaturel que lui avait acquis sa dévotion, il fit monter au ciel Trisancou. Mais Indra ne voulut point le recevoir, et le précipita vers la terre, la tête la première; alors, enflammé de courroux. Viswâmitra, comme un autre Pradjâpati, créa, par le pouvoir de ses austérités, dans la région du sud, sent nouveaux Richis et d'autres constellations (Nakchatras), et menaca de créer un autre Indra ct d'autres Divinités. Alors les Dieux effrayés consentirent à ce que Trisancou restât dans le ciel, entouré des constellations nouvelles. (Râmâyana, I. c. Lx.)

vinité puissante, de même que le feu consacré ou non consacré est une puissante divinité.

- 318. » Doué d'un pur éclat, le feu, même dans les places où l'on brûle les morts, n'est pas souillé, et il flambe ensuite avec une plus grande activité pendant les sacrifices, quand on y jette du beurre clarifié.
- 319. » Ainsi, lors même que les Brâhmanes se livrent à toutes sortes de vils emplois, ils doivent constamment être honorés, car ils ont en eux quelque chose d'éminemment divin.
- 320. » Si un Kchatriya se porte à des excès d'insolence à l'égard des Brálmanes en toute occasion, qu'un Brálmane le punisse en prononçant contre lui une malédiction ou une conjuration magique, car le Kehatriya tire son origine du Brálmane.
- 321. » Des caux procède le feu; de la classe sacerdotale, la classe militaire; de la pierre, le fer; leur pouvoir qui pénètre tout s'amortit contre ce qui les a produits.
- 321. » Les Kehatriyas ne peuvent pas prospérer sans les Brâhmanes; les Brâhmanes ne peuvent pas s'élever sans les Kchatriyas; en s'unissant, la classe sacerdotale et la classe militaire s'élèvent dans ee monde et dans l'autre.
- 323. » Après avoir donné aux Brâhmanes toutes les richesses qui sont le produit des amendes légales, que le roi, lorsque sa fin approche, abandonne à son fils le soin du royaume et aille chercher la mort dans un combat, ou, s'il n'y a pas de guerre, qu'il se laisse mourir de faim.

- 324. » Se conduisant de la manière prescrite, et s'appliquant toujours aux devoirs d'un roi, que le monarque enjoigne à ses ministres de travailler au bonheur du peuple.
- 325. » Telles sont les règles immémoriales concernant la conduite des princes, exposées sans aucune omission; que l'on apprenne maintenant successivement quelles sont les règles qui regardent la classe commerçante et la classe servile.
- 326. » Le Vaisya, après avoir reçu le sacrement de l'investiture du cordon sacré, et après avoir éponsé une femme de la méme classe que lui, doit toujours s'occuper avec assiduité de sa profession et de l'entretien des bestiaux.
- 327.» En effet, le Seigneur des créatures, après avoir produit les animaux utiles, en confia le soin au Vaisya, et plaça toute la race humaine sous la tutelle du Brâhmane et du Kchatriya.
- 328. » Qu'il ne prenne jamais à un Vaisya la fantaisie de dire : « Je ne veux plus avoir soin des bestiaux ; » et lorsqu'il est disposé à s'en occuper, aucun autre homme ne doit jamais en prendre soin.
- 329. » Qu'il soit bien informé de la hausse et de la baisse du prix des pierres précieuses, des perles, du corail, du fer, des tissus, des parfums et des assaisonnemens;
- 33o. » Qu'il soit bien instruit de la manière dont il faut semer les graines, et des bonnes ou mauraises qualités des terrains; qu'il connaisse aussi parfaitement le système complet des mesures et des poids,

- 331. » La bonté ou les défauts des marchandises, les avautages et les désavantages des différentes coutrées, le bénéfice ou la perte probable sur la vente des objets, et les moyens d'augmenter le nombre des bestiaux.
- 332. » Il doit connaître les gages qu'il faut donner aux domestiques et les différens langages des hommes, les meilleures précautions à prendre pour conserver les marchandises, et tout ce qui concerne l'achat et la vente.
- 333. » Qu'il fasse les plus grands efforts pour augmenter sa fortune d'une manière légale, et qu'il ait bien soin de donner de la nourriture à toutes les créatures animées.
- 334. » Une obéissance aveugle aux ordres des Brâhmanes versés dans la connaissance des saints Livres, naîtres de maison et renommés pour leur vertu, est le principal devoir d'un Soûdra, et lui procure le bonheur après sa mort.
- 335. » Un Soddra pur d'esprit et de corps, soumis aux volontés des classes supérieures, doux en son langage, exempt d'arrogance, et s'attachant principalement aux Bràhmanes, obtient une naissance plus relevée.
- 336. » Telles sont les règles propices concernant la conduite des quatre classes lorsqu'elles ne sont pas dans la détresse; apprenez maintenant, par ordre, quels sont leurs devoirs dans des circonstances critiques.

## LIVRE DIXIÈME.

## CLASSES MÉLÉES; TEMPS DE DÉTRESSE.

- 1. » Que les trois classes régénérées, se maintenant dans l'accomplissement de leurs devoirs, étudient les Livres saints; mais que ce soit un Brâhmane qui les leur explique, et non un membre des deux autres classes; telle est la décision.
- 2. » Le Brâhmane doit connaître les moyens de subsistance prescrits par la loi pour toutes les classes; qu'il les déclare aux autres, et se conforme lui-même à ces règles.
- 3. » Par sa primogéniture, par la supériorité de son origine, par sa connaissance parfaite des Livres sacrés, et par la distinction de son investiture, le Brâlmane est le seigneur de toutes les classes.
- 4. » Les classes sacerdotale, militaire et commerçante sont régénérées toutes trois; la quatrième, la classe servile, n'a qu'une naissance : il n'y a pas de cinquième classe printitive.
- 5. » Dans toutes les classes, ceux-là seulement qui sont nés, dans l'ordre direct, de femmes égales à leurs maris sous le rapport de la classe, et vierges au moment du mariage, doivent être considérés comme appartenant à la même classe que leurs parens.

6. » Les fils engendrés par des Dwidjas mariés avec des femmes appartenant à la classe qui suit immédiatement la leur, ont été déclarés, par les législateurs, semblables à leurs pères, mais non de la même classe, et méprisables à cause de l'infériorité de la naissance de leurs mères, 1

7. » Telle est la règle immémoriale pour les fils nés de femmes appartenant à la classe qui suit immédiatement celle de leurs maris; pour les fils nés de femmes dont la classe est séparée de celle de leurs maris par une ou deux classes intermédiaires, voici quelle est la règle légale :

8. » Du mariage d'un Brâhmane avec une fille Vaisyà naît un fils appelé Ambachtha; avec une fille Soûdrâ, un Nichâda nommé aussi Pârasava;

q. » De l'union d'un Kchatriya avec une fille Soûdrâ naît un être appelé Ougra, féroce dans ses actions, se plaisant dans la cruauté, et qui participe de la nature de la classe guerrière et de la classe servile.

10. » Les fils d'un Brahmane \* marié avec des femmes appartenant aux trois classes inférieures; ceux d'un Kehatriya 3 marié avec des femmes des deux classes qui

· Ces fils sont appelés Moûrdhâbhichicta, Mâhichya et Carana. L'emploi du premier (fils d'un Brâhmane et d'une Kchatrivà) est de montrer à conduire un éléphant, un cheval ou un char, et à se servir des armes ; la profession du second ( fils d'un Kchatriya et d'nne Vaisvà), d'enseigner la danse, la musique et l'astronomie; la profession du Carana (fils d'un Vaisya et d'une Soûdrâ), de servir les princes. (C.)

Le Mourdhabhichicta, l'Ambachtha et le Nichâda.

<sup>3</sup> Le Mâhichya et l'Ougra.

viennent après; celui d'un Vaisya ' marié avec une femme de la seule classe inférieure à la sienne, sont regardés tous les six comme vils (Apasadas), par rapport aux autres fils.

- 11. » Du mariage d'un Kchatriya et d'une fille Brâhmanî naît un fils appelé Soûta; de l'union d'un Vaisya avec des femmes appartenant aux classes militaire et sacerdotale naissent deux fils nommés Mâgadha et Vaidéha.
- 12. » De l'union d'un Soûdra avec des femmes appartenant aux classes commerçante, militaire et saccrdotale, résultent des fils produits par le mélange impur des classes, et qui sont l'Âyogava, le Kchattri et le Tchandála, le dernier des mortels.
- 13. « De même que l'Ambachtha et l'Ougra \*, nés dans l'ordre direct \*, avec une classe intermédiaire entre celles de leurs parens, sont considérés par la loi comme pouvant être touchés sans impureté; de même le Kchattri et le Vaidèha \*, nés dans l'ordre inverse, avec une classe intermédiaire entre celles de leurs parens, peuvent être touchés sans impureté.
- 14. » Les fils de Dwidjas, ci-dessus mentionnés et nés, dans l'ordre direct, de femmes dont la classe suit immédiatement celle de leurs maris, ou bien en est séparée

Le Carana.

<sup>\*</sup> Voyez ci-dessus, st. 8 et g.

L'ordre direct relativement aux classes est du Brâhmane au Soûdra; l'ordre inverse, du Soû-

dra au Brâhmane.

<sup>4</sup> Lc Kchattri est le fils d'un Soûdra et d'une Kchatriyâ; le Vaidéha, d'un Vaisya et d'une Brâhmanî. Voyez st. 11 et 12.

par une ou deux classes intermédiaires, sont distingués, suivant le degré d'infériorité de la naissance de leurs mères, sous le nom d'Anantaras, d'Écântaras, de Dwyantaras.

- 15. »Par l'union d'un Brâhmane avec une fille Ougră\* est produit un Âvrita; avec une fille Ambachthâ³, un Âbhîra; avec une fille Âyogavî⁴, un Dhigvana.
- 16. »L'Àyogava, le Kchattri, et le Tchaudàla <sup>5</sup> qui est le dernier des hommes, naissent d'un Soûdra dans l'ordre inverse des classes, et tous les trois sont exclus de l'accomplissement des cérémonies funèbres en l'honneur de leurs ancêtres.
- 17. » Le Mágadha et le Vaidéha<sup>6</sup>, nés d'un Vaisya, et le Soûta seulement, né d'un Kchatriya, de même dans l'ordre inverse, sont trois autres fils également exclus des mêmes devoirs.
- 18. » Le fils d'un Nichâda 7 et d'une femme Soûdrâ appartient à la race des Pouccasas; mais le fils d'un Soûdra et d'une femme Nichâdî est nommé Couccoutaca.
- 19. » Celui qui est né d'un Kchattri et d'une femme Ougra est appelé Swapâca; celui qui est engendré par un Vaidéha et une Ambachthi est appelé Véna.
- Anantara signifie, sans intervalle; Écântara, avec un intervalle; Dwyantara, avec deux intervalles.
  - Voyez st. 9.
  - Voyez st. 8.

- 4 Voyez st. 12.
- Voyez st. 12.
   Voyez st. 11.
- Voyez st. 11.
- 7 Nichâda, né d'un Brâhmane et d'une Soûdrâ. Voyez st. 8.

- 20. » Les fils que les Dwidjas engendrent avec des femmes de leur classe, sans accomplir ensuite les cérémonies, comme celle de l'investiture, privés du sacrement conféré par la Sávitrî, sont appelés Vrâtyas (excommuniés).
- 21. » D'un Brâhmane ainsi excommunié naît un fils d'un naturel pervers nommé, suivant les pays, Bhoûrdjacantaca, Âvantya, Vâtadhâna, Pouchpadha et Saikha.
- 22. » Un Kchatriya excommunié donne naissance à un fils appelé Djhalla, Malla, Nitchhivi, Nata, Carana, Khasa et Dravira.
- 23. » D'un Vaisya excommunié naît un fils nommé Soudhanwâ, Tchârya, Câroucha, Vidjanmâ, Maitra et Sâtwata.
- 24. » Le mélange illicite des classes, les mariages contraires aux réglemens, et l'omission des cérémonies prescrites, sont l'origine des classes impures.
- 25. » Je vais maintenant déclarer complétement quels individus sont produits par les races mêlées, lorsqu'elles s'unissent entre elles dans l'ordre direct et dans l'ordre inverse.
- 26. » Le Soûta, le Vaidéha, le Tchandâla qui est le dernier des mortels, le Mâgadha, le Kchattri et l'Âyo-gava, '
- 27. » Tous les six engendrent des enfans semblables ° avec des femmes de leur classe, avec des femmes de la

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 11 et 12. vils les uns que les autres, mais ' Semblables entre cux, aussi plus vils que leurs parens. (C.)

même classe que leurs mères, avec des femmes des hautes classes, et avec des femmes de la classe servile.

- 28. » De même qu'un fils apte à recevoir une seconde naissance peut naître, dans l'ordre direct, d'un Brâhmane et d'une femme appartenant à la seconde ou à la troisième des trois premières classes, aussi-bien que d'une femme de sa classe; de même, entre les hommes vils, c'est-à-dire entre le fils d'un Vaisya et d'une Kchatriyà, le fils d'un Vaisya et d'une Brâhmani, et le fils d'un Kchatriya et d'une Brâhmani, il n'y a aucune supériorité.
- 29. » Ces six individus ¹, en s'unissant réciproquement avec des feumes de ces races, engendrent un grand nombre de races abjectes et méprisables, plus infâmes que celles dont ils sout sortis.
- 30. » De même qu'un Soûdra engendre avec une femme de la elasse sacerdotale un fils plus vil que lui; de même, un de ces êtres vils, avec une femme de l'une des quatre elasses pures, engendre un fils encore plus vil que lui.
- 31. » Les six elasses abjectes, en se mariant entre elles dans l'ordre inverse., engendrent quinze classes encore plus abjectes et plus viles.
  - ' Voyez ci-dessus, st. 26.
- <sup>3</sup> L'ordre direct de ces six classes est le suivant : le Soûta, le Mâgadha, le Vaideha, l'Ayogava, le Kchattri et le Tchandâla; l'ordre inverse, par consequent, est celui qui commence par le Tchan-
- dàla. Le Tchandàla, en s'unissant dans l'ordre inverse (c'est-àdire en remontant successivement de la classe des Kchattris à celle des Soûtas) à une femme de chacune des cinq classes qui précèdent la sienne, peut produire

32. » Un Dasyou', en s'unissant à une femme Âyogavi', engendre un Sairindhra qui sait faire la toilette de son maûtre, qui remplit des fonctions serviles, bien qu'il ne soit pas esclave, et qui gagne aussi as subsistance à tendre des filets pour prendre des bétes sauvages.

33. » Un Vaidéha <sup>3</sup> engendre, avec une Âyogavî, un Maitréyaca à la voix douce, qui fait métier de louer les hommes puissans, et sonne une cloche au lever de l'aurore.

34. » Un Nichâda 4 qui s'unit à une femme Ayogavî, donne le jour à un Mărgava ou Dâsa, qui vit du métier de batelier, et qui est appelé Kaivarta par les habitans d'Âryavarta.

35. » Ces trois individus de naissance vile, le Sairin-dhra, le Maitréyaca et le Mârgava, sont engendrés chacun par des femmes Âyogavîs, qui portent les habits des morts, sont méprisées, et mangent des alimens défendus.

36. » D'un Nichâda et d'une femme Vaidéhí naît un Câràvara, corroyeur de son métier; d'un Vaidéha avec une Cârâvarā et une Nichâdî naissent un Andhra et un Méda, qui doivent vivre hors du village.

cinq fils différens; le Kchattri, en se mariant de même à une femme de chacune des quatre autres classes, peut produire quatre fils; l'Àyogava, également dans l'ordre inverse, en peut produire trois; le Vaidéha, deux; le Māgadha, un; en tout quinze fils. En se mariant dans l'ordre direct, comme, par exemple, le Soûta avec une femme de chacune des cinq classes qui suivent la sienne, etc., ils produisent quinze autres fils. ( Commentaire. )

- Voyez st. 45.
  Voyez st. 12.
- Voyez st. 11.
- 4 Voyez st. 8.

37. » D'un Tchandâla ' et d'une Vaidéhî naît un Pândousopâca, qui gagne sa vie en travaillant le bambou; et d'un Nichâda et d'une Vaidéhî, un Ahindica qui exerce le métier de geôlier.

38. » D'un Tchandâla et d'une femme Pouccasî ' naît un Sopâca, dont le métier est d'exécuter les criminels, misérable sans cesse exposé au mépris des gens de bien.

30. » Une femme Nichadi, en s'unissant à un Tchandâla, met au monde un fils appelé Antyavasayî, employé dans les endroits où l'on brûle les morts, et méprisé même des hommes méprisables.

40, » Ces races, formées par le mélange impur des classes et désignées par le père et la mère, qu'elles soient cachées ou non, doivent être connues à leurs occupations.

41. » Six fils, trois mis au monde par des femmes de la même classe que leurs maris, et trois nés de femmes appartenant aux classes régénérées qui suivent 3, peuvent accomplir les devoirs des Dwidias, et recevoir l'investiture; mais les fils nés dans l'ordre inverse 4, et dont la naissance est vile, sont égaux, sous le rapport du devoir, à de simples Soûdras, et indignes de l'initiation.

42. » Par le pouvoir de leurs austérités, par le mérite de leurs pères, ils peuvent tous, dans chaque âge, parvenir ici-bas, parmi les hommes, à une naissance plus

<sup>&#</sup>x27; Voyez st. 12.

Voyez st. 18.

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire nés du mariage d'un Brâhmane avec une Kchatriyà ou une Vaisyà, et de l'union

d'un Kchatriya avec une femme de la classe commerçante. (Commentaire.) 4 Comme le Soûta, etc. Voyez

st. 11.

élevée, de même qu'ils peuvent être ravalés à une condition inférieure;

- 43. » Par l'omission des sacremens et par la non-fréquentation des Brâhmanes, les races suivantes de Kchatriyas sont descendues par degrés, dans ce monde, au rang de Soûdras:
- 44. » Ce sont les Póndracas, les Odras, les Dravidas, les Câmbodjas, les Yavanas, les Sacas, les Páradas, les Pahlavas, les Tchînas, les Kirâtas, les Daradas et les Khasas. \*
  - 45. » Tous les hommes issus des races qui tirent leur

· Ces races de Kchatriyas dégénérés ont été déterminées de la manière suivante, d'après des recherches qui, toutefois, laissent encore matière à des doutes, et offrent plus d'nn rapprochement hasardé. Les Pôndracas paraissent être les peuples de Tchandail ou des provinces orientales du gouvernement présent des Mahrattes. sur les confins du Béhar et au midi du Gange; les Odras sont les Ouriyas qui habitent la partie septentrionale d'Orissa; les Dravidas sont, à ce qu'on pense, les peuples du sud de la côte de Coromandel : les Câmbodias, les Arachosiens; dans les Yavanas on croit reconnaître les Ioniens ou les Grecs d'Asie: dans les Sacas. les Saces; dans les Paradas, les Paropamisiens; dans les Pahlavas. les anciens Persans : dans les Tchînas, les Chinois; les Kirâtas sont

généralement les montagnards, peut-être spécialement ceux de l'Himâla ou Imaüs : les Daradas sont les Darades, les Durds; les Khasas, les habitans du pays de Cachgar, - Une difficulté a été signalée relativement au rapprochement des Tchînas et des Chinois, c'est que le premier prince de la dynastie Thsin, qui a donné son nom à la Chine, n'ayant commencé à régner que 246 ans avant Jésus-Christ, les Chinois n'ont pas pu être désignés sous le nom de Tchinas dans les lois de Manou, si elles sont, comme on le croit, antérieures de plus de mille ans à notre ère; autrement il faudrait supposer que le passage en question a suhi une interpolation. (Voyez M. Rémusat, Nouveaux Melanges Asiatiques, vol. II, p. 334.)

origine de la bouche, du bras, de la cuisse et du pied de Brahmá \*, mais qui ont été exclus de leurs classes pour avoir négligé leurs devoirs, sont appelés Dasyous (voleurs), soit qu'ils parlent le langage des Barbares (Mlétchhas), ou celui des hommes honorables (Âryas).

- 46. » Les fils des Dwidjas, nés du mélange des classes dans l'ordre direct, et ceux qui sont nés dans l'ordre inverse, ne doivent subsister qu'en exerçant les professions méprisées des Dwidjas.
- 47. » Les Soûtas doivent dresser des chevaux et conduire des chars; les Ambachthas, pratiquer la médecine; les Vaidéhas, garder les femmes; les Mâgadhas, voyager pour faire le commerce;
- 48. » Les Nichádas, s'occuper à prendre du poisson; les Àyogavas, exercer le métier de cliarpentier; les Médas, les Andhras, les Tchountchous et les Madgous, faire la guerre aux animaux des forêts;
- 49. » Les Kchattris, les Ougras et les Pouccasas, tuer ou prendre les animaux qui vivent dans des trous; les Dhigvanas, préparer les cuirs; les Vénas, jouer des instrumens de musique.
- 50. » Que ces hommes établissent leur séjour au pied des grands arbres consacrés, près des endroits où l'on brûle les morts, des montagnes et dcs bois, qu'ils soient connus de tout le monde et vivent de leurs travaux.
- 'C'est-à-dire tous les hommes sortis des quatre classes primitives. Voyez ci-dessus, Liv. I, st. 31.
- <sup>3</sup> Le Tchountchou et le Madgou sont nés d'un Brâhmane par une femme Vaidéhî et par une femme Ougrâ. (Commentaire.)

- 51. » La demeure des Tchandâlas et des Swapâcas doit être hors du village; ils ne peuvent pas avoir de vases entiers, et ne doivent posséder pour tout bien que des chiens et des ânes;
- 52.» Qu'ils aient ponr vêtemens les habits des morts; pour plats, des pots brisés; pour parure, du fer; qu'ils aillent sans cesse d'une place à une autre.
- 53. » Qu'aucun homme, fidèle à ses devoirs, n'ait de rapports avec eux; ils doivent n'avoir d'affaires qu'entre eux, et ne se marier qu'avec leurs semblables.
- 54. » Que la nourriture qu'ils reçoivent des autres ne leur soit donnée que dans des tessons et par l'internédiaire d'un valet, et qu'ils ne circulent pas la nuit dans les villages et dans les villes.
- 55. » Qu'ils y vicnnent dans le jour pour leur besogne, distingués au moyen des signes prescrits par le roi, et qu'ils soient chargés de transporter le corps d'un homme qui ineurt sans laisser de parens; tel est le réglement.
- 56. » Qu'ils exécutent, d'après l'ordre du roi, les criminds condamnés à mort par un arrêt légal, et qu'ils prennent pour eux les habits, les lits et les parures de ceux qu'ils mettent à mort.
- 57. » On doit reconnaître à ses actions l'homme qui appartient à nne classe vile, qui est né d'une mère mérisable, mais qui n'est pas bien connu, et qui a l'apparence d'un homme d'honneur, quoiqu'il ne soit pas tel:
- 58. » Le manque de sentimens nobles, la rudesse de paroles, la cruauté et l'oubli des devoirs, dénotent ici-

bas l'homme qui doit le jour à une mère digne de mépris.

59. » Un homme d'une naissance abjecte prend le mauvais naturel de son père, ou celui de sa mère, ou tous les deux à la fois; jamais il ne peut cacher son origine.

60.» Quelque distinguée que soit la famille d'un homme, s'il doit sa naissance au mélange des classes, il participe, à un degré plus ou moins marqué, du naturel pervers de ses parens.

61. » Toute contrée où naissent ces hommes de race mêlée qui corrompent la purcté des classes, est bientôt détruite, ainsi que ceux qui l'habitent.

62. » L'abandon de la vie, sans espoir de récompense, pour le salut d'un Brihmane, d'une vache, d'une femme ou d'un enfant, fait parvenir au ciel les hommes de vile naissance.

63. » Se garder de faire le mal, dire toujours la vérité, s'abstenir de tout vol, être pur, et réprimer ses organes, voilà sommairement en quoi consiste le devoir prescrit par Manou aux quatre classes.

64. » Si la fille d'une Soûdrà et d'un Brâhmane, en s'unissant à un Brâhmane, met au monde une fille qui s'unit de méme à un Brâhmane, et ainsi de suite, la basse classe remontéra au rang le plus distingué, à la septième génération.

65. » Un Soûdra peut ainsi s'élever à la condition de Brâhmane, et le fils d'un Brâhmane et d'une Soúdra descendre à celle de Soûdra, par une succession de mariages; la même chose peut avoir lieu pour la lignée d'un Kchatriya et pour celle d'un Vaisya.

66. » S'il y a du doute relativement à la préférence entre l'homme qui a été engendré par un Brâhmane, pour son plaisir, avec une femme de la classe servile non unariée, et celui qui doit le jour à une femme Brâhmanî et à un Soûdra:

67. » Celui qui a été engendré par un homme honorable et par une femme vile, peut se rendre honorable par ses qualités; mais celui qui a été engendré par une femme d'une classe distinguée et par un homme vil, doit lui-même être regardé comme vil; telle est la décision.

68. » Toutefois, il a été déterminé par la loi que ces deux individus ne doivent pas recevoir le sacrement de l'investiture; le premier, à cause de la bassesse de sa mère; le second, à cause de l'ordre des classes interverti.

69. » De même qu'une bonne graine qui pousse dans un bon terrain s'y développe parfaitement; de même celui qui doit le jour à un père et à une mère honorables est digne de recevoir tous les sacremens.

70. » Quelques Sages vantent préférablement la semence; d'autres le champ; d'autres estiment à la fois le champ et la semence; voici quelle est la décision:

71.» La semence, répandue dans un sol ingrat, s'y détruit sans rien produire; un bon terrain sur lequel aucune graine n'est jetée, demeure entièrement nu.

'Littéralement, est purement un terrain préparé pour un saun sthandila. Un sthandila est crifice.

- 72. » Mais puisque, par l'excellence des vertus de leurs pères, les fils même d'animaux sauvages sont devenus de saints homnes honorés et glorifiés '; pour cette raison, le pouvoir mâle l'emporte.
- 73. » Après avoir mis en comparaison un Soûdra remplisant les devoirs des classes honorables, et un homme des classes distinguées se conduisant comme un Soûdra, Brahmâ lui-même a dit : « Ils ne sont ni égaux ni iné-» gaux », leur mauvaise conduite établissant un rapport entre eux.
- 74. » Que les Brâhmanes qui s'appliquent aux moyens de parvenir à la béatitude finale, et qui sont fermes dans leurs devoirs, se conforment parfaitement aux six pratiques suivantes:
- 75. » Lire la Sainte Écriture, enseigner aux autres à la lire, sacrifier, assister les autres dans leurs sacrifices, donner et recevoir; telles sont les six pratiques enjointes à la première des classes;
- 76. » Mais parmi ces six actes du Brâhmane, trois servent à sa subsistance, savoir : enseigner les Védas, diriger un sacrifice, et recevoir des présens d'un homme pur.
- 77. » Trois de ces pratiques sont réservées au Brâhmane et ne regardent pas le Kchatriya; savoir: faire lire les Livres saints, officier dans un sacrifice, et accepter des présens.
  - 78. » Ces trois pratiques sont également interdites au
- 'Le commentateur cite pour saint ermite Vibhândaca et d'une exemple Richyasringa , fils du daine.

Vaisya par la loi; car Manou, le Seigneur des créatures, n'a pas prescrit ces actes aux deux classes militaire et commerçante.

- 79. » Les moyens de subsistance propres au Kchatriya sont de porter l'épée ou le javelot; au Vaisya, de faire le commerce, de soiguer les bestiaux et de labourer la terre; mais leurs devoirs, à tous les deux, sont de donner des aumônes, de lire la Sainte Écriture et de sacrifier.
- 80. » Enseigner le Véda, protéger les peuples, faire le commerce et s'occuper des bestiaux, sont respectivement les occupations les plus recommandables pour le Brâhmane, le Kehatriya et le Vaisya;
- 81. » Mais si un Brähmane ne peut pas subsister en s'acquittant de ses devoirs ci-dessus mentionnés, qu'il vive en remplissant le devoir d'un Kchatriya; car il vient immédiatement après le sien.
- 82. » Cependant si l'on demande comment il doit vivre dans le cas où il ne peut gagner sa subsistance ni par l'un ni par l'autre de ces deux emplois, voici ce qu'il doit faire : qu'il laboure la terre, soigne les bestiaux et mêne la vie d'un Vaisya.
- 83. » Toutesois un Brâhmane ou un Kchatriya, contraint de vivre des mêmes ressources qu'un Vaisya, doit avec soin, autant que possible, éviter le labourage, travail qui fait périr des étres animés, et qui dépend d'un secours étranger, comme celui des bœufs.
- 84. » Certaines gens approuvent l'agriculture; mais ce moyen d'existence est blâmé des hommes de bien, car

le bois armé d'un fer tranchant déchire la terre et les animaux qu'elle renferme.

- 85. » Mais si, par le manque de subsistance, un Brâlimane ou un Kchatriya est forcé de renoncer à l'observation parfaite de ses devoirs, pour gagner de quoi vivre, qu'il vende les marchandises dont les Vaisyas font commerce, en évitant celles qu'il faut éviter;
- 86. » Qu'il s'abstienne de vendre des sues végétaux de toute sorte, du riz apprêté, des graines de sésame, des pierres, du sel, du bétail, des créatures humaines;
- 87. » Aucune étoffe rouge, aucun tissu de chanvre, de lin ou de laine, quand même il ne serait pas rouge; des fruits, des racines, des plantes médicinales;
- 88. » De l'eau, des armes, du poison, de la viande, du jus d'asclépiade, des parfums de toute sorte, du lait, du miel, du caillé, du beurre liquide, de l'huile de sésame, de la cire, du sucre et du gazon consacré;
- 89. » Des animaux des forêts, quels qu'ils soient, des bêtes féroces, des oiseaux, des liqueurs enivrantes, de l'indigo, de la laque, et aucun animal au sabot non fendu.
- 90. » Mais le Brâhmane laboureur peut, s'il le veut, vendre, pour des usages pieux, des graines de sésame sans mélange, après les avoir produites par sa propre culture, pourvu qu'il ne les garde pas long-temps dans l'espoir d'en tirer plus de profit.
- 91. » S'il emploie le sésame à tout autre usage qu'à préparer sa nourriture, à frotter ses membres et à faire

des oblations, il scra plongé à l'état de vcr, ainsi que ses aïeux, dans les excrémens d'un chien.

- 92. » Un Brâhmane est dégradé sur-lc-champ s'il vend de la viande, de la laque ou du sel; en trois jours il est réduit à la condition de Soûdra, s'il fait commerce de lait.
- 93. » Pour avoir vendu de son plein gré les autres marchandises interdites, un Brâhmanc, en sept nuits, descend à l'état de Vaisya.
- 94. » Cependant, on peut troquer des liquides contre des liquides, mais non du sel contre des liquides; on peut aussi échanger du riz préparé pour du riz cru, et des graines de sésame pour un même poids ou pour une même mesure d'autres grains.
- 95. » Un homme de la classe militaire, en eas de détresse, peut avoir recours à ces différens moyens d'existence; mais jamais, dans aucun temps, il ne doit penser à des fonctions plus élevées, comme celles d'un Brâhmane.
- 96. » Que l'homme de basse naissance qui, par cupidité, vit on se livrant aux occupations des classes supérieures, soit à l'instant privé par le roi de tout ce qu'il possède, et banni.
- 97. » Il vaut mieux s'acquitter de ses propres fonctions d'une manière défectucuse, que de remplir parfaitement celles d'un autre; car celni qui vit en accomplissant les devoirs d'une autre classe perd sur-le-champ la sienne.
  - 98. » Un homme de la classe commerçante qui ne peut

pas subsister en remplissant ses propres devoirs, peut descendre aux fonctions du Soûdra, pourvu qu'il ait soin d'éviter ce qu'on ne doit pas faire; mais qu'il les quitte aussitôt qu'il en a le moyen.

- 99. » Un Soûdra qui ne trouve pas l'occasion de servir des Dwidjas peut se livrer pour vivre aux travaux des artisans, si sa femme et ses enfans sont dans le besoin;
- 100. » Qu'il exerce de préférence les métiers, comme celui de charpentier, et les différens arts, comme la peinture, par le moyen desquels il peut rendre service aux Dwidjas.
- 101. » Un Bràhmane qui ne veut point remplir les fonctions des Kchatriyas ni celles des Vaisyas, et qui préfère rester ferme dans son chemin, bien qu'il soit exténué par le manque de subsistance, et près de succomber, doit se conduire de la manière suivante:
- 102. » Le Brâhmane qui est tombé dans la misère doit recevoir de qui que ce soit; car, d'après la loi, il ne peut pas advenir que la pureté parfaite soit souillée.
- 103. » En enseignant la Sainte Écriture, en dirigeant des sacrifices, en recevant des présens dans des cas interdits, les Brâhmanes, lorsqu'ils sont dans la détresse, ne commettent aucune faute; ils sont aussi purs que l'eau ou le feu.
- 104. » Celui qui, se trouvant en danger de mourir de faim, reçoit de la nourriture de n'importe qui, n'est pas plus souillé par le péché, que l'éther subtil par la boue:

105. » Adjigarta étant affamé fut sur le point de fairepérir son fils Soundasépha '; cependant il ne se rendit coupable d'auenn erime, ear il eherchait un secours eontre la famine:

106. » Våmadéva, qui savait distinguer parfaitement le bien et le mal, ne fitt nullement rendu impur pour avoir désiré, dans un moment où il était pressé par la faint, manger de la chair de chien pour conserver sa vie:

107. » Le rigide pénitent Bharadwâdja, étant tourmenté par la faim, et seul avec son fils dans une forêt déserte, accepta plusieurs vaches du charpentier Vridhou:

108. » Viswâmitra ", qui ecpendant connaissait parfaitement la distinction du bien et du mal, succombant de besoin, se décida à manger la cuisse d'un chien qu'il avait reçue de la main d'un Tehandâla.

100. » De ces trois actes généralement désapprouvés, savoir : recevoir des présens offerts par des hommes méprisables, diriger pour eux des sacrifices, et leur expliquer l'Écriture Sainte, recevoir des présens est ce qu'il y a de plus bas, et ce qui est le plus reproché à un Brähmane dans l'autre monde.

110. » Officier dans un sacrifice et expliquer l'Écriture Sainte sout deux actes toujours accomplis pour ceux

'Le commentateur ajoute simplement qu'Adjigarta vendit son fils pour un sacrifice, qu'il l'attacha au poteau, et se disposa à l'immoler. J'ignore la suite de la lègende.

3 Sounahsépha, Vámadéva, Bha-

radwâdja et Viswâmitra, sont de saints personnages que l'on compte au nombre des Richis inspirés, auxquels les Indiens croient que les prières (Mantras) du Rig-Véda ont été révélées. (Rech. Asiat., vol. VIII, p. 5q1 et 5q2.) dont l'ame a été purifiée par le sacrement de l'initiation; mais un don est reçu même de la part d'un homme servile, de la basse classe.

- 111. » Le péché commis en assistant des hommes méprisables dans un sacrifice, et en leur expliquant la Sainte Écriture, est effacé par la prière à voix basse et par les oblations; le péché commis en recevant quelque chose d'eux, par l'abandon de ce présent et par les austérités.
- 112. » Un Brâhmane privé de ressources doit glaner des épis ou des grains n'importe où : glaner des épis est préférable à recevoir un présent répréhensible; ramasser des grains l'un après l'autre est encore plus louable.
- 113. » Des Bråhmanes maîtres de maison qui sont dans le dénûment, et ont besoin d'un métal non précienz, ou de quelque autre objet, doivent le demander au roi ; il ne faut pas s'adresser à un roi qui n'est pas disposé à donner, et dont l'avarice est bien connue.
- 114. » La première des choses qui vont être énumérées, et ainsi de suite, peut être reçue plus innocemment que celles qui viennent après, savoir : un champ non ensemencé, un champ ensemencé, des vaches, des chèvres, des brebis, des métaux précieux, du grain nouveau, du grain apprêté.
- 115. » Il y a sept moyens légaux d'acquérir du bien, qui sont : les héritages, les donations, les échanges ou les achats, moyens permis à toutes les classes; les

conquêtes, qui sont réservées à la classe militaire; le prêt à intérêt, le commerce ou le labourage, qui regardent le classe commerçante; et les présens reçus de gens honorables, qui sont réservés aux Brâhmanes.

116. » Les sciences, comme la médecine, les arts, comme celui de préparer les parfinns, le travail pour un salaire, le service pour gages, le soin des bestiaux, le commerce, le labourage, le contentement de peu, la mendicité et l'usure, sont des moyens de soutenir sa vie dans les temps de détresse.

117. » Le Brâhmane et le Kchatriya, même dans un moment critique, ne doivent pas prêter à intérêt; mais chacun d'eux peut, si cela lui plaît, prêter, moyennant un faible intérêt, à un homme coupable d'un crime, qui doit faire de cet argent un pieux usage.

118. » Un roi qui prend même la quatrième partie des récotles de son royaume, dans un cas de nécessité urgente, ct qui protége le peuple de tout son pouvoir, ne commet aucune faute.

119. » Son devoir particulier est de vaincre; que jamais dans un combat il ne tourne le dos; après avoir, les armes à la main, défendu les hommes de la classe commerçante, qu'il reçoive l'impôt légal.

120. » L'impôt sur la classe commerçante qui, dans les temps de prospérité, est seulement du douzième des récoltes, et du cinquantième des bénéfices pécuniaires ', peut être, dans des cas de détresse, de la luitième et

Voyez Liv. VII, st. 130.

même de la quatrième partie des récoltes et du vingtième des gains en argent; les Soûdras, les ouvriers et les artisans doivent assister de leur travail et ne payer aucune taxe.

- 121.» Un Sondra qui désire se procurer sa subsistance et ne trouve pas l'occasion de s'attacher à un Brâhmane, peut scrvir un Kehatriya, ou bien, au défaut de celui-ci, qu'il se procure des moyens d'existence en se mettant au service d'un riche Vaisya.
- 122. » Qu'il serve un Brâhmane dans l'espoir d'obtenir le ciel, ou pour le double motif de se procurer sa subsistance dans ce monde, et la félicité dans l'autre; celui qui est désigné comme le serviteur d'un Brâhmane parvient au but de ses désirs.
- 123. » Servir les Brâhmanes est déclaré l'action la plus louable pour un Soûdra; toute autre chose qu'il peut faire est pour lui sans récompense.
- 124. i lls doivent lui allouer dans leur maison des moyens d'existence suffisans, après avoir pris en considération son habileté, son zèle et le nombre de ceux qu'il est obligé de soutenir.
- 125. » Le reste du riz apprêté doit lui être donné, ainsi que les vêtemens usés, le rebut des grains et les vieux meubles.
- 126. » Il n'y a, en aucune manière, de faute pour un Soûdra qui mange de l'ail et d'autres alimens défendus, et il ne doit pas recevoir le sacrement de l'investiture; les devoirs pieux, comme les oblations au feu, ne lui sont pas prescrits, mais il ne lui est pas défendu d'ac-

complir le devoir religieux, qui consiste à faire des offrandes de riz préparé.

- 127. » Les Soddras qui désirent accomplir leur devoir tout entier, qui le connaissent parfaitement et imitent les pratiques des gens de bien dans l'accomplissement des oblations domestiques, en s'abstenant de réciter aucun texte sacré, excepté celui de l'adoration, ne commettent aucun péché et s'attirent de justes louanges.
- 128. » Toutes les fois qu'un Soûdra, sans dire de mal de personne, accomplit les actes des Dwidjas, qui ne lui sont pas défendus, il parvient, sans être blâmé, à l'élévation dans ce monde et dans l'autre.
- 120. » Un Soddra ne doit pas amasser de richesses superflues, même lorsqu'il en a le pouvoir; car un Soddra, lorsqu'il a acquis de la fortune, vexe les Brâhmanes par son insolence.
- 130. » Tels sont, ainsi qu'ils ont été déclarés, les devoirs des quatre classes dans les cas de détresse; en les observant exactement, on parvient au bonheur suprême.
- 131. » Ce système des devoirs qui concernent les quatre classes a été exposé en entier; je vais maintenant déclarer la loi pure de l'expiation des péchés.

## LIVRE ONZIÈME.

## PÉNITENCES ET EXPLATIONS.

- 1. Delui qui veut se marier pour avoir des enfans, celui qui doit faire un sacrifice, celui qui voyage, celui qui a donné toute sa fortune dans une cérémonie pieuse, celui qui veut soutenir son directeur, son père ou sa mère, celui qui a besoin d'un secours pour lui-même, lorsqu'il étudie le Texte saint pour la première fois, celui qui est affligé d'une maladie;
- 2. » Que ces neuf Brâhmanes soient considérés comme des mendians vertucux appelés Snátacas; lorsqu'ils n'ont rien, il faut leur offrir des dons en or ou en bestiaux, proportionnés à leur science.
- 3. » On doit donner à ces éminens Brâhmanes du riz en même temps que des présens, dans l'enceinte consacrée à l'offrande au feu; mais à tous les autres, que le riz apprêté soit donné hors du terrain consacré; cette règle n'est pas applicable aux autres présens.
- 4. » Que le roi offre, comme il convient, aux Brâhmanes très versés dans les Védas, des joyaux de toute espèce, et la récompense qui leur est due pour leur présence au sacrifice.
- 5. » Celui qui a une femme et qui, après avoir demandé de l'argent à quelqu'un, épouse une autre femme, ne re-

tire d'autre avantage que le plaisir sensuel; les enfaus appartiennent à celui qui a donné l'argent.

- 6. » Que tout homme, selon ses moyens, fasse des présens aux Brähmanes versés dans la Sainte Écriture et détachés des choses de ce monde; après sa mort il obtient le ciel.
- 7. » Celui qui a des provisions de grains suffisantes pour nourrir, pendant trois années et même plus, ceux que la loi lui ordonne de soutenir, peut boire le jus de l'asclépiade (soma) dans un sacrifice offert par lui volontairement, et différent du sacrifice prescrit;
- 8. » Mais le Dwidja qui, ayant une moindre provision de grain, boit le jus de l'asclépiade, ne retirera aucun fruit, même du premier sacrifice dans lequel il a bu cette liqueur, et, à plus forte raison, du sacrifice qu'il a offert de son propre mouvement, sans en avoir le droit.
- 9. » Celui qui, par gloriole, fait des présens à des étrangers, tandis que sa famille vit dans la peine, bien qu'il ait le moyen de la soutenir, savoure du miel et avale du poison; il ne pratique qu'une fausse vertu;
- 10. » Ce qu'il fait au préjudice de ceux qu'il est de son devoir de soutenir, dans l'espoir d'un état futur, finira par lui causer un sort misérable dans ce monde et dans l'autre.
- 11. » Si le sacrifice offert par un Dwidja, et particulièrement par un Brâhmane, se trouve arrêté par le défaut de quelque chose, sous le règne d'un prince connaissant la loi;

- 12. » Que le sacrificateur prenne cet objet par ruse ou par force, pour l'accomplissement du sacrifice, dans la maison d'un Vaisya qui possède de nombreux troupeaux, mais qui ne sacrifie pas et ne boit pas le jus de l'asclépiade.
- 13. » S'il ne peut pas se procurer ce dont il a besoin chez un Faisya, qu'il emporte, s'il le veut, les deux ou trois objets nécessaires, de la maison d'un Soûdra; car un Soûdra n'a pas affaire de tout ce qui concerne les rites religieux.
  - 14. » Qu'il les prenne aussi sans hésiter dans la maison d'un Kchatriya qui n'a pas de feu consacré, et qui possède cent vaches, ou de celui qui en a mille, et qui n'offre pas de sacrifices avec l'asclépitade.
  - 15. » Qu'il les prenne également, par force ou par ruse, chez un Brâhmane qui reçoit continuellement des présens et ne donne jamais rien, s'il ne les lui livre pas sur sa demande; par cette action, sa renommée s'étend et sa vertu s'accroît.
  - 16. » De même, un Brâhmane qui a passé six repas, ou trois jours, sans manger, doit, au moment du septième repas, c'est-ù-dire le matin du quatrième jour, prendre à un homme dépourvu de charité de quoi se nourrir pendant la journée, sans s'occuper du lendemain.
  - 17. » Il peut prendre ce dont il a besoin dans la grange, dans le champ, dans la maison ou dans un autre endroit quelconque; mais il doit en dire la raison au propriétaire s'il la demande.

- 18. » Un homme de la classe militaire ne doit jamais s'emparer de ce qui appartient à un Brâhmane; mais s'îl est dans le dénûment, îl peut prendre ce qui est la propriété d'un homme qui se conduit mal, et de celui qui n'observe pas ses devoirs religieux.
- 19. » Celui qui s'empare de choses appartenant à des méchans pour les donner à des gens de bien, se transforme lui-nême en un bateau dans lequel il les fait traverser les uns et les autres. \*
- 20. » La richesse des hommes qui accomplissent les sacrifices avec exactitude est appelée par les sages le bien des Dieux; mais la richesse des gens qui ne font pas de sacrifices est dite le bien des mauvais génies (Asouras).
- 21. » Qu'un roi juste n'inflige aucune amende à cet homme qui dérobe ou prend par force ce qui lui est nécessaire pour un sacrifice; car c'est par la folie du prince qu'un Brâhmane meurt de besoin.
- 22. » Après s'être informé du nombre des personnes que le Brâlmane est obligé d'entretenir; après avoir examiné ses connaissances théologiques et sa conduite morale, que le roi lui assigne, sur les dépenses de sa maison, des moyens d'existence convenables;
- 23. » Et après lui avoir assuré sa subsistance, que le roi le protége envers et contre tous; car le roi obtient la sixième partie des œuvres méritoires du Brâhmane qu'il protége.
- ' C'est-à-dire qu'il les tire de peine les uns et les autres. ( Commentaire. )

- 24. » Qu'un Bràhmane n'implore jamais la charité d'un Soùdra pour subvenir aux frais d'un sacrifice, car s'il fait un sacrifice après avoir mendié de cette manière, il renaît après sa mort à l'état de Tchandála.
- 25. » Le Bráhmane qui a demandé quelque chose pour faire un sacrifice et n'emploie pas à cet usage tout ce qu'il a reçu, deviendra milan ou corneille pendant cent années.
- 26. » Tout homme à l'âme perverse qui, par cupidité, ravit le bien des Dieux ou des Brâhmanes, vivra dans l'autre monde des restes d'un vautour.
- 27. » L'oblation appelée Vaiswânarî doit constamment être accomplie au renouvellement de l'année, pour expier l'omission iuvolontaire des sacrifices d'animaux et des cérémonies où l'on emploie l'asclépiade.
- a8. » Le Dwidja qui, sans nécessité urgente, accomplit un devoir suivant la forme prescrite pour les cas de détresse, n'en retire aucun fruit dans l'autre vie; ainsi la chose a été décidée.
- 29. » Les Dieux Viswas, les Sádhyas, et les Saints éminens de la classe sacerdotale, ont suivi la règle secondaire au lieu de la règle principale, lorsqu'ils avaient à craindre pour leur vie, dans des circonstances critiques.
- 30. » Aucune récompense n'est réservée dans l'autre monde à l'insensé qui, ayant le pouvoir de se conformer au précepte principal, suit le précepte secondaire.
- 31. » Un Brâhmane qui connaît la loi ne doit adresser au roi aucune plainte; qu'il se serve de ses propres forces pour punir les hommes qui l'offensent.

32. » Ses propres forces, qui ne dépendent que de lui, comparées à celles du roi, qui dépendent des autres, sont plus puissantes; un Brâhmane ne doit donc avoir recours qu'à son propre pouvoir pour réduire ses ennemis.

33. » Qu'il emploie, sans hésiter, les prières magiques de l'Atharva-Véda 'et d'Angiras; la parole est l'arme du Brâhmane; c'est avec son secours qu'il doit détruire ses oppresseurs.

34. » Que le Kchatriya se tire du danger par la force de son bras; le Vaisya, au moyen de ses richesses, de même que le Soddra; le Brâhmane, par les prières et les offrandes des sacrifices magiques.

35. » Celui qui accomplit ses devoirs, qui corrige à propos son fils ou son élève, qui donne des avis salutaires, et qui est bien intentionné à l'égard de toutes les créatures, est à bon droit appelé Bráhmare, on ne doit rien lui dire de désagréable ou d'injurieux.

36. » Qu'une jeune fille, une jeune femme mariée ou non mariée, un homme peu instruit et un imbécile ne fassent pas d'oblations au feu; non plus qu'un homme affligé, ni un homme privé du sacrement de l'initiation.

37. » En effet, lorsque de tels individus font une oblation, ils sont précipités dans l'enfer avec celui pour qui cette oblation est faite; en conséquence, un Bráhmane connaissant parfaitement les préceptes sacrés, et ayant lu

'Le quatrième Véda, l'Atharva, n'est cité que cette seule fois dans le Teste de Manou, et encore pourrait-on croire, comme mentateur. tous les Védas, doit seul adresser des offrandes au feu consacré.

- 38. » Le Bráhmane qui possède des richesses et qui ne donne pas en présent, à celui qui sanctifie son feu, un cheval consacré à Pradjâpati, est égal à celui qui n'a pas de feu sacré.
- 39. » Que celui qui a la foi et qui est maître de ses sens, accomplisse d'autres pratiques pieuses, mais qu'il ne sacrifie jamais en ce monde, s'il ne peut offrir que de médiocres honoraires à celui qui offcie.
- 40. » Un sacrifice où l'on ne distribue que de faibles honoraires anéantit les organes des sens, la réputation, le bonheur futur dans le ciel, la vie, la gloire après la mont, les enfans et les bestiaux; en conséquence, que l'homme peu riche ne fasse pas de sacrifices.
- 41. » Le Brâhmane ayant un feu consacré à entretenir, et qui l'a négligé volontairement matin et soir, doit faire la pénitence du Tchândrāyana ' pendant un mois; sa faute est égale au meurtre d'un fils.
- 42. » Ceux qui, après avoir reçu des présens d'un Soûdra, font des oblations au feu, sont considérés comme les prêtres des Soûdras et méprisés des hommes qui récitent la Sainte Écriture.
- 43. » Celui qui leur fait un présent, mettant son pied sur le front de ces hommes ignorans qui honcrent le feu, au moyen de ce que leur donne un Soddra, surmontera pour jamais les peines de l'autre monde.

<sup>&#</sup>x27; Voyez plus loin, st. 216.

- 44. » Tout homme qui n'accomplit pas les actes prescrits, ou qui se livre à des actes défendus, ou qui s'abandonne aux plaisirs des sens, est tenu de faire une pénitence expiatoire.
- 45. » De savans théologiens considèrent les expiations comme applicables aux fautes involontaires seulement; mais d'autres les étendent aux fautes commises volontairement, d'après des preuves tirées de la Sainte Écriture.
- 46. » Une faute involontaire est effacée en récitant certaines parties de l'Écriture Sainte; mais la faute qui a été commise à dessein et dans un transport de haine ou de colère, n'est expiée que par des pénitences austères de diverses sortes.
- 47. » Le Dwidja qui est obligé de faire une expiation pour une faute commise, soit pendant sa vie actuelle, soit dans sa vie précédente, et que témoignent certaines infirmités, ne doit pas avoir de rapports avec les gens de bien, tant que la pénitence n'est pas accomplie.
- 48. » Pour des crimes commis dans cette vie ou pour les fautes d'une existence précédente, quelques hommes au cœur pervers sont affligés de certaines maladies ou difformités.
- 49. » Celui qui a volé de l'or à un Brâhmane a une maladie des ongles; le buveur de liqueurs spiritueuses défendues, les dents noires; le meurtrier d'un Brâhmane est affligé de consomption pulmonaire; l'homme qui a souillé le lit de son maître spirituel est privé de prépuce;

- 50. » Celui qui se plaît à divulguer les mauvaises actions a une odeur fétide du nez; le calomniateur, une haleine empestée; le voleur de grain, un membre de moins; le faiseur de mélauges, un membre de trop;
- 51. » Celni qui a volé du grain apprêté est affligé de dyspepsic; le voleur de doctrine sacrée, c'est-à-dire celui qui étudie sans en avoir l'autorisation, est muet; le voleur de vêtemens a la lèpre blanche; le voleur de chevaux est boiteux.
- 52. » De cette manière, suivant la différence des actions, naissent des hommes méprisés par les gens de bien, idiots, muets, aveugles, sourds et difformes.
- 53. » En conséquence, il faut toujours faire pénitence afin de se purifier; car ceux qui n'auront pas expié leurs péchés renaîtront avec ces marques ignominieuses.
- 54. » Tuer un Brâlmane, boire des liqueurs spiritueuses défendues, voler l'or d'un Brâlmane, commettre un adultère avec la femme de sou père naturel ou spirituel, ont été déclarés des crimes du plus haut degré par les législateurs, ainsi que toute liaison avec les hommes qui les out commis.
- 55. » Se vanter faussement d'être d'un rang distingué, faire au roi un rapport mal-intentionné, et accuser à tort

On lit dans la traduction de Jones la stance suivante, qui est rejetée par les commentateurs :

» L'homme qui a volé une lampe est aveugle; celui qui en éteint une par mauvaise intention est borgne; celui qui se plait à faire du mal est dans un état perpétuel de maladie; l'adultère est sujet à des gonflemens de ses membres produits par des flatuosités.» un maître spirituel, sont des crimes presque semblables à celui de tuer un Brâhmane.

56. » Oublier la Sainte Écriture, montrer du dédain pour les Védas, porter un faux témoignage, tuer un ami, manger des choses défendues, ou des choses auxquelles on ne doit pas goûter à cause de leur impureté, sont six crimes presque semblables à celui de boire des liqueurs spiritueuses.

57. » Enlever un dépôt, une créature lumaine, un cheval, de l'argent, un champ, des diamans, ou autres pierres précieuses, est presque égal à voler de l'or à un Brâhmane.

58. » Tout commerce charnel avec des sœurs de mère, des jeunes filles, des femmes de la plus vile des classes mêlées, ou avec les épouses d'un ami ou d'un fils, est considéré par les Sages comme presque égal à la souillure du lit paternel.

59. » Tuer une vache, officier dans un sacrifice fait par des hommes indignes de sacrifier, commettre un adultère, se vendre soi-même, ahandonner un maître spirituel, une mère ou un père, omettre la récitation des Textes saints ou l'entretien du feu prescrit par les Săstras, négliger un fils;

60. » Laisser son jeune frère se marier le premier lorsqu'on est l'ainé', prendre une femme avant son frère ainé lorsqu'on est le cadet, donner une fille à l'un de ces deux frères, et faire pour eux le sacrifice nuptial;

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. III, st. 171 et 172.

- 61.» Souiller une jeune fille, exercer l'usure, enfreindre les règles de chasteté imposées au novice, vendre un étang consacré, un jardin, unc femme ou un enfant;
- 6a. » Négliger le sacrement de l'investiture, abandonner un parent, enseigner le Véda pour un salaire, l'étudier sous un maître salarié, vendre des marchandises qui ne doivent pas être vendues;
- 63. » Travailler dans des mines de toute sorte, entreprendre de grands travaux de construction, gâter à plusieurs reprises des plantes médicinales, vivre du niétier honteux d'une femme, faire des sacrifices pour causer la mort d'un innocent, avoir recours à des charmes et à des drogues magiques pour se rendre maître de quelqu'un;
- 64. » Abattre des arbres encore verts pour en faire du bois à brûler, accomplir un acte religieux dans des vues personnelles, manger des alimens défendus une seule fois et sans intention;
- 65. » Négliger d'entretonir le feu consacré, voler des objets de valeur, excepté de l'or, ne pas acquitter ses trois dettes ', lire des ouvrages irréligieux, aimer avec passion la danse, le chant et la musique instrumentale;
- 66. » Voler du grain, des métaux de bas prix et des bestiaux, folâtrer avec des femmes adonnées aux liqueurs spiritueuses, tuer par mégarde une femme, un Soûdra, un Vaisya ou un Kchatriya, nier un état futur et les

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. IV, st. 257.

récompenses et les peines après la mort, sont des crimes secondaires.

- 67. » Faire du mal à un Brâhmane, sentir des choses qu'on ne doit pas flairer à cause de leur fétiduté, ou des liqueurs spiritueuses, tromper, et s'unir charnellement avec un homme, sont considérés comme entraînant la perte de la classe.
- 68. » Tuer un âue, un cheval, un chameau, un cerf, un éléphant, un bouc, un bélier, un poisson, un serpent ou un buflle, est déclaré une action qui ravale à une classe mêlée.
- 69. » Recevoir des présens d'hommes méprisables, faire un commerce illicite, servir un maître Soûdra et dire des mensonges, doivent être considérés comme des motifs d'exclusion de la société des gens de bien.
- 70. » Tuer un insecte, un ver ou un oiseau, manger ce qui a été apporté avec une liqueur spiritueuse dans le méme panier, voler du fruit, du bois ou des fleurs, et être pusillanime, sont des fautes qui causent la souillure.
- 71. » Apprenez maintenant complétement par le moyen de quelles pénitences particulières tous ces péchés qui viennent d'être énumérés l'un après l'autre, peuvent être effacés.
- 72.» Le Brâhmane meurtier d'un Brâhmane qu'il a ué » ans le vouloir, et auquel il était très supérieur en bonnes qualités, doit se bâtir une cabane dans une forêt et y demeurer douze ans', ne vivant que d'au-
- ' Ce nombre d'années doit être pour un Vaisya, quadruplé pour doublé pour un Kchatriya, triplé un Soûdra. (Commentaire.)

mônes, pour la purification de son âme, ayant pris, comme marque de son crime, le crâne du mort, ou tout autre crâne humain, au défaut du premier.

73. » Ou bien, si le coupable appartient à la classe militaire, et s'il a tué volontairement un Brahmane recommandable, qu'il s'offre de son plein gré comme but, à des archers instruits de son désir d'expier ce meurtre, ou bien, qu'il se jette trois fois, ou jusqu'à ce qu'il meure, la tête la première dans un feu ardent ;

74. » Ou bien, si le Brâhmane a été tué par mégarde, que le meurtrier accomplisse le sacrifice de l'Aswamédha, du Swardjit, du Gosava, de l'Abhidjit, du Viswadjit, du Tritwrit ou de l'Agnichtout;

75. » Ou bien, si le meurtre a été commis involontairement, et sur un Brahmane peu recommandable, que le Dwidja coupable fasse à pied cent vodjanas en récitant le texte d'un des Védas, mangeant peu et maîtrisant ses sens, afin d'expier le crime d'avoir tué un Bråhmane:

76. » Ou bien, si le Brâhmane tué par mégarde n'était recommandable par aucune qualité, et si le meurtrier est un riche Brahmane, qu'il donne tout ce qu'il possède à un Brâhmane versé dans les Védas, ou assez de bien pour qu'il puisse subsister, ou une maison garnie des ustensiles nécessaires pour la durée de son existence:

' Yodjana, mesure de distance égale à quatre crôsas, qui, à huit yards par crôsa ou côs, font exac- quatre milles et demi-

tement neuf milles anglais. D'autres calculs ne donnent au yodmille coudées ou quatre mille jana que cinq milles, et même

- 77. » Ou bien, qu'il marche contre le courant vers la source de la Saraswati, en mangeant seulement de ces grains sauvages qu'on offre aux Dieux; ou bien, réduisant sa nourriture à une très petite quantité, qu'il répète trois fois la Sauhità du Véda.
- 78. Au lieu de se retirer dans une forêt, le coupable qui subit la pénitence de douze années peut, après avoir rasé ses cheveux et sa barbe, s'établir auprès d'un village ou d'un pâturage de vaches, ou dans un ermitage, ou au pied d'un arbre consacré, n'ayant d'autre désir que de faire du bien aux vaches et aux Brâlmanes.
- 79. » Là, pour sauver une vache ou un Brâhmane, qu'il fasse sur-le-champ le sacrifice de sa vie; celui qui a sauvé une vache ou un Brâhmane expie le crime d'avoir tué un homme de la classe sacerdotale.
- 80. » Son crime est encore effacé lorsqu'il essaie, au moins à trois fois, de reprendre par force à des voleurs le bien d'un Bràhmane qu'ils enlèvent, soit qu'il le recouvre tout entier dans une de ces tentatives, soit qu'il perde la vie pour cette cause.
- 81. » En restant de la sorte ferme dans ses austérités religieuses, chaste comme un novice et parfaitement recueilli, dans l'espace de douze ans, il expie le meurtre d'un Brâhmane.
- 82. » Ou bien, si un Brâhmane vertueux en tue sans intention un autre qui n'avait aucune bonne qualité, il peut expier son crime en le proclamant dans une as-

<sup>&#</sup>x27; Sanhitâ, collection de prières, hymnes et invocations d'un Véda.

semblée de Brâhmanes et de Kchatriyas, réunis pour le sacrifice du cheval (Aswamédha), et en se baignant avec les autres Brâhmanes à l'issue de la cérémonie. \*

- 83. » Les Brâlmanes sont déclarés la base, et les Kchatriyas le sommet du système des lois; en conséquence, celui qui déclare sa faute en leur présence lorsqu'ils sont réunis, est purifié.
- 84. » Un Brâhmane, par sa seule naissance, est un objet de vénération même pour les Dieux, et ses décisions sont une autorité pour le monde; c'est la Sainte Écriture qui lui donne ce privilége.
- 85. » Que trois Brâhmanes versés dans les Védas s'étant réunis, déclarent aux coupables l'expiation qu'exige leur crime; la pénitence indiquée suffira pour leur purification; car les paroles des sages enlèvent la souillure.
- 86. » Ainsi un Brāhmane, ou un autre Dwidja, qui a accompli dans un parfait recueillement une des expiations précédentes, suivant la circonstance, efface le crime d'avoir tué un homme de la classe sacerdotale, en pensant fermement qu'il y a une autre vie pour l'âme.
- 87. » Il doit faire la même péniteuce pour avoir tué un fœtus dont le sexe était inconnu, mais dont les parens appartenaient à la classe sacerdotale, ou un Kchatriya, ou un Vaisya occupé à un sacrifice, ou une

<sup>&#</sup>x27;Littéralement, à l'Avabhritha; pier ce qui a pu être défectueux ce mot désigne un sacrifice supplémentaire, qui a pour objet d'excède.

femme Brahmanî venant de se baigner après sa souillure périodique;

- 88. » De même que pour avoir rendu un faux témoignage dans un procès concernant de l'or ou des terres, pour avoir accusé à tort son maître spirituel, pour s'être approprié un dépôt et pour avoir tué la femme d'un Brâhmane entretenant un feu consacré, et un ami.
- 89. » Cette purification de douze années a été déclarée pour celui qui a tué involontairement un Brâhmane; mais pour le meurtre d'un Brâhmane commis à dessein, cette expiation ne suffit pas.
- go. » Le Dwidja qui a été assez insensé pour boire, avec intention, de la liqueur spiritueuse extraite du riz, doit boire de la liqueur enslammée; lorsqu'il a brûlé son corps par ce moyen, il est déchargé de son péché;
- 91. » Ou bien il doit boire, jusqu'à ce qu'il en meure, de l'urine de vache, ou de l'eau, ou du lait, ou du beurre clarifié, ou du jus exprimé de la bouse de vache; tout cela bouillant;
- 9a. » Ou bien, s'il a bu par mégarde de l'esprit de riz, et avec intention des liqueurs extraites du sucre et du madhouca ', pour expier la faute d'avoir bu des liqueurs spiritueuses, qu'il mange pendant une année, une fois chaque nuit, des grains de riz concassé, et du mare d'huile de sésame, étant couvert d'un cilice, ayant ses cheveux longs, et tenant un drapeau de distillateur.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> La pénitence doit être doublée, ou même le meurtrier doit <sup>a</sup> Voyez Liv. IX, st. 235.

- 93. » L'esprit de riz est le mala ' (extrait) du grain, et une mauvaise aetion est aussi désignée par le mot mala; c'est pourquoi un Brâhmane, un Kehatriya et un Vaisya ne doivent pas boire de l'esprit de riz.
- 94. » On doit reconnaître trois principales sortes de liqueurs enivrantes: celle qu'on retire du résidu du sucre, celle qu'on extrait du riz moulu, et celle qu'on obtient des fleurs du madhouca "; il en est d'unc comme de toutes; les Brâhmanes ne doivent pas en boire.
- 95. » Les autres boissons enivrantes, qui sont au nombre de neuf, la chair des animaux défendus, les trois liqueurs spiritueuses ci-dessus énumérées, celle qu'on nomme ásava, qui est faite avec des drogues enivrantes, forment la nourriture des Gnomes (Yakchas), des Géans (Råkchasas), et des Vampires (Pisitchas); elles ne doivent jamais être goûtées par un Brâlmane qui mange le beurre clarifié offert aux Dieux.
- 96. » Un Brâhmane ivre peut tomber sur un objet impur, ou prononcer quelques paroles du Véda, ou bien encore se porter à une action coupable étant privé de sa raison par l'ivresse.
- 97. » Celui dont l'essence divine répandue dans tout son être se trouve une fois inondée de liqueur enivrante, perd son rang de Bráhmane et déchoit à l'état de Soûdra.
- 98. » Tels sont, comme ils ont été énoncés, les différens modes d'expiation pour avoir bu des liqueurs spiri-

<sup>&#</sup>x27;Le mot mala signifie excré'Bassia latifolia.
tion, ordure, impureté.

tueuses; je vais maintenant déclarer la pénitence requise pour avoir volé de l'or à un Brâhmane.

- 99. » L'homme qui a volé de l'or à un Brâhmane doit aller trouver le roi, lui déclarer sa faute et lui dire: » Seigneur, punissez-moi. »
- 100. » Le roi, prenant une massue de fer, que le coupable porte sur son épaule ', doit le frapper lui-même
  une fois; par ce coup, le voleur, qu'il meure ou non, est
  déchargé de son crime; la faute d'un Brâhmane ne doit
  s'expier que par des austérités; les autres Dwidjas peuvent également se purifier par le même moyen.
- 101. » Le Dwidja qui désire se laver par des austérités de la fatte d'avoir volé de l'or, doit, couvert d'un vêtement d'écoree, subir dans la forêt la pénitence de celui qui a tué un Brâhmane involontairement.
- 102 » C'est par de telles expiations qu'un Dwidja peut effacer la faute commise par lui en volant de l'or à un Brâhmane, mais qu'il expie par les pénitences suivantes le crime d'adultère avec la femme de son père spirituel ou nature!
- 103. » Celui qui a souillé avec connaissance de cause l'épouse de son père, laquelle était de la méme classe, doit, en proclamant à haute voix son crime, s'étendre lui-même sur un lit de fer brûlant, et embrasser une image de femme rougie au feu; ce n'est que par la mort qu'il peut être purifié.
  - 104. » Ou bien, s'étant coupé lui-même le pénis et les Voyez ci-dessus, Liv. VIII, st. 515.

hourses, et les tenant dans ses doigts, qu'il marche d'un pas ferme vers la région de Nirriti ' jusqu'à ce qu'il tombe mort.

105. » Ou, s'il a commis la faute par méprise, prenant à sa main un morceau de lit, se couvrant d'un vêtement d'écorce, laissant croître ses cheveux, sa barbe et ses ongles, qu'il se retire dans une forêt déserte et y fasse la pénitence du Prădjápatya ' pendant un an entier avec un parfait recueillement.

106. » Ou bien, si la femme était dissolue et d'une classe inférieure, qu'il fasse, peudant trois mois, la pénitence du Tchándráyana ', en maîtrisant ses organes et en ne se nourrissant que de fruits et de racines sauvages, et de grain bouilli dans l'eau, afin d'expier le crime d'avoir souillé le lit de son père.

107. » C'est par les pénitences qui viennent d'être mentionnées que les grands coupables é doivent expier leurs forfaits; ceux qui n'ont commis que des fautes secondaires é peuvent les effacer au moyen des diverses austérités suivantes.

108. » Celui qui a commis le crime secondaire de tuer une vache par mégarde, doit, s'étant rasé la tête entièrement, avaler, pendant un mois, des grains d'orge bouillis dans l'eau, et s'établir dans un pâturage de vaches couvert de la peau de celle qu'il a tuée:

Nirriti, Divinité qui préside au sud-ouest.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez st. 216.

Voyez plus loin, st. 211.

Voyez ci-dessus, st. 54-58.

<sup>5</sup> Voyez st. 59-66.

- 109. » Pendant les deux mois qui suivent, qu'il mange le soir, une fois tous les deux jours ', une petite quantité de grains sauvages non assaisonnés de sel factiee; qu'il fasse ses ablutions avec de l'urine de vache, et soitentièrement maître de ses organes :
- 110. » Qu'il suive les vaches tout le jour, et, se tenant derrière elles, qu'il avale la poussière qui s'élève sous leurs sabots; après les avoir services et les avoir saluées, que pendant la nuit il se place auprès d'elles pour les garder:
- 111. » Pur et exempt de colère, qu'il s'arrête, lorsqu'elles s'arrêtent; qu'il les suive, lorsqu'elles marchent; qu'il s'asseye, lorsqu'elles se reposent:
- 112. » Si une vache est malade ou est assaillie par des brigands ou des tigres, ou tombe, ou s'empêtre dans un bourbier, qu'il la dégage par tous les moyens possibles:
- 113. » Pendant la chaleur, la pluie ou le froid, ou lorsque le vent souffle avec violence, qu'il ne cherche pas à se inettre à l'abri, avant d'avoir mis les vaches à couvert de son mieux :
- 114. » S'il voit une vache manger du grain dans une maison, un champ ou une grange appartenant soit à luimême, soit à d'autres, qu'il se garde d'en rien dire, de inême que lorsqu'il voit un jeune veau boire du latit.
- 115. » Le meurtrier d'une vache qui se dévoue, suivant cette règle, au service d'un troupeau, efface en trois mois la faute qu'il a commise.

<sup>&#</sup>x27; Littéralement, au moment du quatrième repas.

- 116. » En outre , lorsque sa pénitence est entièrement accomplie, qu'il donne dix vaches et un taureau, ou, s'il n'en a pas le moyen, qu'il abandonne tout ce qu'il possède à des Brâhmanes versés dans le Véda.
- 117. » Que tous les Dwidjas qui out commis des fautes secondaires, excepté celui qui a enfreint le vœu de chasteté, fassent pour leur purification la pénitence précédente, ou celle du Tchândrâyana.
- 118. » Quant à celui qui a violé le vœu de chasteté, il doit sacrifier un âne borgne ou noir à Nirriti, suivant le rite des oblations domestiques, dans un endroit où quatre chemins se rencontrent, et pendant la nuit.
- 119. » Après avoir, suivant la règle, répandu de la graisse dans le feu, comme offrande, à la fin du sacrifice, qu'il fasse des oblations de beurre clarifié à Vâta ¹, Indra, Gourou ¹ et Vahni ³, en récitant la prière qui commence par Sam.
- 120. » Les hommes versés dans la Sainte Écriture et qui connaissent la loi , considèrent comme une violation de la règle de chasteté, l'émission volontaire de la semence chez un Dwidja encore novice.
- 121. » Aux quatre Dieux Mârouta, Pourouhoûta 4, Gourou et Pâvaca 5, retourne tout l'éclat que donne

<sup>&#</sup>x27; Vâta est un des noms de Vâyou ou Mârouta, Dieu du vent.

Gourou, nommé aussi Vri-

Gourou, nommé aussi Vrihaspati, est le régent de la planète de Jupiter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vahni est un des noms d'Agni, Dieu du feu.

Pourouhoûta est un des noms d'Indra, roi du eiel.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pâvaca veut dire purificateur : . c'est un des noms d'Agni.

L'étude assidue de la Sainte Écriture, et qui est perdu par le novice qui enfreint ses vœux.

- 122. » Lorsqu'il a commis cette faute, se couvrant de la peau de l'âne sacrifié, qu'il aille demander l'aumône dans sept maisons en proclamant son péclié.
- 123. » Prenant par jour un seul repas sur la nourriture obtenue ainsi en mendiant, et se baignant aux trois momens (savanas) de la journée ', au bout d'un an il est purifié.
- 124. » Après avoir commis volontairement une de ces actions qui entraînent la perte de la elasse \*, qu'il s'impose la pénitence du Sântapana, et si la faute a été involontaire, la pénitence du Prâdjâpatya.
- 125. » Pour les fautes qui ravalent à une elasse mêlée, ou qui rendent indigne d'être admis parmi les gens de bien ³, le coupable doit subir, afin de se purifier, la pénitence du Tehândrâyana pendant un mois ; pour les fautes qui causent la souillure ⁴, il doit manger pendant trois jours des grains d'orge bouillis dans l'eau et chauds.
- 126. » Pour avoir tué avec intention un homme vertueux de la elasse militaire, la pénitence doit être le quart de celle qui est imposée pour le meurtre d'un Brâlmane; elle ne doit être que d'un huitième pour un Vaisya recommandable par sa conduite, et d'un soizième pour un Soûdra qui remplissait avec exactitude ses devoirs.

<sup>&#</sup>x27; Le matin, à midi et le soir.

<sup>3</sup> Voyez ci-dessus, st. 68 et 69.

Voyez ci-dessus, st. 67. Voyez st. 70.

- 127. » Mais le Brâhmaue qui, sans le vouloir, fait périr un homme de la classe royale, doit donner à des Brâhmanes mille vaches et un taureau afin de se purifier;
  - 128. » Ou bien, maîtrisant ses organes et portant ses cheveux longs, qu'il subisse pendant trois ans la pénitence imposée au meurtrier d'un Brâhmane; qu'il demeure loin du village, et choisisse pour demeure le pied d'un arbre.
  - 129. » Un Dwidja doit se soumettre à la même pénitence pendant un an, pour avoir tué involontairement un Vaisya dont la conduite était louable, ou bien qu'il donne cent vaches et un taureau.
  - 130. » Pendant six mois, il doit faire cette pénitence entière pour avoir tué, sans le vouloir, un Soûdra, ou bien qu'il donne à un Brâhmane dix vaches blanches et un taureau.
  - 131. S'il a tué à dessein un chat, une mangouste (nacoula), un geai bleu, une grenouille, un chien, un crocodile, un hibou, ou une corneille, qu'il fasse la pénitence prescrite pour le meurtre d'un Soûdra, celle du Tehándráyana;
  - 13a. » Ou bien, s'il l'a fait par mégarde, qu'il ne boive que du lait pendant trois jours et trois nuits, ou, s'il a une maladie qui l'en empéche, qu'il fasse à pied un yodjana de chemin, ou, s'il ne le peut pas, qu'il se baigne chaque nuit dans une rivière, ou qu'il répète en silence la prière adressée au Dieu des eaux.
    - 133. » Que le Brâhmane qui a tué un serpent donne

à un autre Brâhmane unc bêche ou un bâton ferré; s'il a tué un eunuque, qu'il donne unc charge de paille et un mâchaca ' de plomb.

- 134. » Pour avoir tué un pore, qu'il donne un pot de beurre clarifié; pour un francolin (tittiri), nn drona ° de sésame; pour un perroquet, un veau de deux ans; pour un crôntcha ³, un veau de trois ans.
- 135. » S'il a tué un cygue (hansa), une balâcâ 4, un héron, un paon, un singe, un faucon ou un milan, il doit donner une vache à un Brâhmane.
- 136. » Qu'il donne un vêtement pour avoir tué un cheval; cinq taureaux noirs pour un éléphant lué; un taureau, pour un bouc ou un bélier; pour un âne, un veau d'un an.
- 137.» S'il a tué des animaux sauvages carnivores, qu'il donne une vache ayant beaucoup de lait; pour des hêtes fauves non carnivores, une belle génisse; pour un chameau, un crichnala d'or.
- 138. S'il a tué une femme de l'une des quatre classes surprise en adultère, qu'il donne pour sa purification un sac de peau, un arc, un bouc ou un bélier, dans l'ordre direct des classes. 5
- 139. » Si un Brâhmane se trouve dans l'impossibilité d'expier par des dons la faute d'avoir tué un serpent ou

Voyez Liv. VIII, st. 155.

Noyez Liv. VII, st. 126. sac de peau po Sorte de héron ou de courlieu. sac de peau po Brâhmanî; un Kchatrivâ. etc.

<sup>4</sup> Sorte de grue.

quelque autre créature, qu'il fasse chaque fois la pénitence du Prādjāpatya pour effacer son péché.

- 140. » Pour avoir tué mille petits animaux ayant des os, ou une quantité d'animaux dépourvus d'os, suffisante pour remplir un chariot, qu'il se soumette à la même pénitence que pour le meurtre d'un Soûdra;
- 141. » Mais lorsqu'il a tué des animaux pourvus d'os, qu'il donne aussi, chaque fois, quelque chose, comme un pana de cuivre, à un Bráhmane; pour des animaux qui n'ont pas d'os, il est purifié, chaque fois, en retenant sa respiration et en récitant la Savitri avec le début (Siras), le monosyllabe Aum, et les trois mots Bhoúr, Bhouach. Swar.
- 142. » Pour avoir coupé, une seule fois et sans mauvaise intention, des arbres portant fruit, des buissons, des liaues, des plantes grimpantes ou des plantes rampantes en fleur, on doit répéter cent prières du Rig-Véda.
- 143. » Pour avoir tué des insectes de toutes sortes qui naissent dans le riz et dans les autres grains, dans les liquides, comme le jus de la canne à sucre, dans les fruits ou dans les fleurs, la purification est de manger du beurre clarifié.
- 144. Si l'on arrache inutilement des plantes cultivées ou des plantes nées spontanément dans une forêt, on doit suivre une vache pendant un jour entier, et ne se nourrir que de lait.
- 145. » C'est par ces pénitences que peut être effacée la fautc d'avoir fait du mal aux étres animés, sciemmeut

ou par mégarde; écoutez maintenant quelles pénitences sont prescrites pour avoir mangé ou bu des choses défendues.

- 146. » Celui qui, sans le savoir, boit une liqueur spiritueuse, autre que l'esprit de riz, est purifié en recevant de nouveau le sacrement de l'investiture du cordon, après avoir d'abord subi la pénitence du Taptacritehtra '; même pour avoir bu à dessein des liqueurs spiritueuses, celle du riz exceptée ', une pénitence entraînant la perte de la vie ne peut pas être ordonnée; telle est la règle établie.
- 147. » Pour avoir bu de l'eau ayant séjourné dans un vase qui a contenu de l'esprit de riz ou toute autre liqueur spiritueuse, on doit boire, pendant cinq jours et cinq auits, du lait bouilli avec la piante sankhapouchpi. 3
- 148. » Si un Brâhmane touche ou donne une liqueur spiritueuse, ou la reçoit avec les formes d'usage, c'est-àdire en remerciant, et s'il boit de l'eau laissée par un Soûdra, il ne doit avaler pendant trois jours que de l'eau bouillie avec du cousa.
- 149. » Lorsqu'un Brâhmane, après avoir bu le jus de l'asclépiade (soma) dans un sacrifice, vient à sentir l'haleine d'un homme ayant bu des liqueurs fortes, il ne se purifie qu'en retenant trois fois sa respiration au milieu de l'eau, et en mangeant du beurre clarifié.
  - 150. » Tous les hommes appartenant aux trois classes

Voyez plus loin, st. 214. Voyez ci-dessus, st. 90, 91 et 95.
Andropogon aciculatum.

régénérées, et qui, par mégarde, ont goûté de l'urine ou des excrémens humains, ou une chose qui a été en contact avec une liqueur spiritueuse, doivent recevoir de nouveau le sacrement de l'investiture du cordon sacré;

- 151. » Mais dans cette seconde cérémonie de l'investiture des Dwidjas, la tonsure, la ceinture, le hâton, la quête des aumônes, et les règles d'abstinence, n'out pas besoin d'être renouvelées.
- 152. » Celui qui a mangé de la nourriture offerte par des gens avec lesquels il ne doit pas manger, ou les restes d'une femme ou d'un Soûdra, ou des viandes défendues, ne doit boire, pendant sept jours et sept nuits, que de l'orge réduite en bouillie dans de l'eau.
- 153. » Si un Bråhmane a bu des liqueurs naturellement douces, mais devenues aigres, et des jus astringens, bien que ces substances soient pures, il est souillé tant que ce qu'il a pris n'est pas digéré.
- 154. » Après avoir goûté par hasard de l'urine ou des excrémens d'un porc privé, d'un âne, d'un chameau, d'un chacal, d'un singe ou d'une corneille, qu'un Dwidja fasse la pénitence du Tchândráyana.
- 155. » S'il mange de la viande sèche ou des champignons terrestres, et quelque chose venant d'une boucherie, à son insu, il doit s'imposer la même pénitence.
- 156. » Pour avoir mangé, avec connaissance de cause, la chair d'un animal carnivore, d'un porc domestique, d'un chameau, d'un coq, d'une créature humaine, d'une corneille ou d'un âne, la pénitence brûlante (Taptacritchhra) est la seule expiation.

- i57. » Le Brâhmane qui, avant d'avoir terminé son uoviciat, prend sa part du repas mensuel en l'honneur d'un parent récemment décédé , doit jeûner pendant trois jours et trois nuits, et rester un jour dans l'eau.
- 158. » Le novice qui goûte du miel ou de la viande, sans le vouloir ou dans un moment de détresse, doit subir la pénitence la plus faible, celle du Prâdjâpatya, et terminer ensuite son noviciat.
- 159. » Après avoir mangé ce qui a été laissé par un chat, une corneille, un rat, un chien ou une mangouste, ou bien une chose qui a été touchée par un pou, qu'il boive de la plante appelée brahmasouvartehalâ en infusion dans l'eau.
- 160. » Celui qui cherche à se conserver pur ne doit point manger d'alimens défendus; s'il le fait par mégarde, qu'il les vomisse aussitôt, ou qu'il se purifie sur-le-champ par le moyen des expiations prescrites.
- 161. » Telles sont les différentes sortes de pénitences prescrites pour avoir mangé des alimens défendus; apprenez maintenant la règle des pénitences par lesquelles on peut expier le crime de vol.
- 162. » Le Bråhman qui a volontairemeut pris un objet, comme du grain cuit ou cru, dans la maison d'un homme de la même classe que lui, est absous en faisant la pénitence du Prâdjápatya pendant une année entière;
- 163. » Mais pour avoir enlevé des hommes ou des femmes, pour s'être emparé d'un champ ou d'une maison,

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. III, st. 247.

ou pour avoir pris l'eau d'un puits ou d'un lavoir, la pénitence du Tchândrâyana est prescrite.

- 164. » Après avoir volé dans la maison d'un autre des objets de peu de valeur, que le coupable fasse la pénitence du Sântapana pour sa purification, ayant d'abord restitué les objets volés, ce qu'on doit faire dans tous les car.
- 165. » Pour avoir pris des choses susceptibles d'être mangées ou avalées, une voiture, un lit, un siége, des fleurs, des racines ou des fruits, l'expiation est d'avaler les cinq choses que produit une vache, du lait, du caillé, du beurre, de l'urine et de la bouse.
- 166. » Pour avoir volé de l'herbe, du bois, des arbres, du riz sec, du sucre brut, des vêtemens, des peaux ou de la viande, il faut subir un jeûne sévère pendant trois jours et trois muits.
- 167. » Pour avoir dérobé des pierres précieuses, des perles, du corail, du cuivre, de l'argent, du fer, du laiton ou des pierres, ou ne doit manger pendant douze jours que du riz concassé.
- 168. » Ou ne doit prendre que du lait pendant trois jours, pour avoir volé du coton, de la soie ou de la laine, ou un animal au pied fourclu ou non fourchu, ou des oiseaux, ou des parfuns, ou des plantes officinales, ou des cordages.
- 169. » C'est par ces pénitences qu'un Dwidja peut effacer la faute qui résulte d'un vol; mais il ne peut expier que par les pénitences suivantes le crime de s'être approché d'une femme avec laquelle un commerce charnel lui est interdit.

- 170. » Celui qui a entretent une liaison charnelle avec ses sours de la même mère, avec les femmes de son ami ou de son fils, avec des filles avant l'âge de puberté, ou avec des femmes des classes les plus viles, doit subir la pénitence imposée à celui qui a souillé le lit de son père spirituel ou naturel;
- 171. » Celui qui a connu charnellement la fille de sa tante paternelle, qui est comme sa sœur, ou la fille de sa tante maternelle, ou bien la fille de son oncle maternel, doit faire la pénitence du Tchândrâyana.
- 172. » Qu'aucun homme judicieux ne choisisse l'une de ces trois femmes pour épouse; en raison du degré de parenté, on ne doit pas les prendre en mariage; celui qui se marie à l'une d'elles, va dans les régions infernales.
- 173. » L'homme qui a répandu sa semence avec des femelles d'animaux, excepté la vache 1, ou avec une femme ayant ses règles, ou dans toute autre partie que la naturelle, ou dans l'eau, doit faire la pénitence du Sântapana.
- 174. » Le Dwidja qui se livre à sa passion pour un homme, n'importe dans quel lieu, et pour une femme dans un chariot traîné par des bœufs, ou dans l'eau, ou pendant le jour, doit se baigner avec ses vêtemens.
- 175. » Lorsqu'un Brâhmane s'unit charnellement à une femme Tchandâlî ou Mlétchhâ, ou mange avec elle, ou reçoit d'elle des présens, il est dégradé, s'il a agi
- ' Celui qui a commis le crime faire pendant un an le Prâdjâpade bestialité avec une vache doit tya. (Commentaire.)

insciemment; s'il l'a fait volontairement, il est ravalé à la même condition que cette femme.

- 176. » Que le mari enferme dans un appartement séparé une femme entièrement corrompue, qu'il lui impose la pénitence à laquelle un homme est soumis pour avoir commis un adultère;
- 177. » Mais si elle commet une nouvelle faute, ayant été séduite par un homme de sa classe, la pénitence du Prádjápatya et celle du Tchândráyana sont prescrites pour sa purification.
- 178. » Le péché que commet un Brâhmane en s'approchant, pendant une scule nuit, d'une femme Tchandâlî, il l'efface en vivant d'aumônes pendant trois ans, et en répétant sans cesse la Sâvitri.
- 179. » Telles sont les expiations applicables à ces que retre sortes de pécheurs : ceux qui font du mal aux créatures, ceux qui mangent des alimens défendus, ceux qui volent, et ceux qui s'unissent charnellement à des femmes auxquelles ils ne doivent pas s'unir; écoutez maintenant les expiations suivantes, enjointes à ceux qui ont des rapports avec ces hommes dégradés:
- 180. » Celui qui a des relations avec un homme dégradé est dégradé lui-même au bout d'un an; non pas en sacrifiant, en lisant la Sainte Écriture, ou en contractant une alliance avec lui, ce qui entraîne la dégradation sur-le-champ, mais simplement en allant dans la même voiture, en s'asseyant sur le même siége, en mangeant au même repas.

- 181. » L'homme qui a des rapports avec quelqu'un de ces gens dégradés doit faire la pénitence à laquelle ce pécheur lui-même est soumis, pour se purifier de ces relations.
- 182. » Les sapindas et les samánodacas d'un grand criminel dégradé doivent offrir pour lui, comme s'il était mort, une libation d'eau hors du village, le soir d'un jour non favorable, en présence de ses parens paternels, de son chapelain (Ritwidj), et de son guide spirituel (Gourou).
- 183. » Une esclave femelle, se tournant vers le sud, doit renverser avec le pied un vieux pot rempli d'eau, semblable à celui qu'on offre aux morts; après cela, tous les parens proches ou éloignés sont impurs pendant un jour et une nuit.
- 184. » On doit s'abstenir de parler à cet homme dégradé, de s'asseoir dans sa compagnie, de lui donner sa part d'un héritage, et de l'inviter aux réunions mondaines.
- 185. » Que les priviléges de la primogéniture soient perdus pour lui, ainsi que tout le bien qui est le partage d'un aîné; que la part de l'aîné revienne à un jeune frère qui lui est supérieur en vertu;
- 186. » Mais lorsqu'il a fait la pénitence requise, ses parens et lui doivent renverser un vase neuf plein d'eau, après s'être baignés ensemble dans une pièce d'eau bien pure.
- 187. » Ayant jeté le vase dans l'eau, qu'il entre dans sa maison et remplisse comme auparavant toutes les affaires qui concernent sa famille.

188. » On doit faire la même cérémonie pour les femmes dégradées; il faut leur donner des vêtemens, des alimens et de l'eau, et les loger dans des cabanes près de la maison.

180. » Qu'aucun homme n'ait de communication avec les pécheurs qui n'ont pas subi leur pénitence; mais lorsqu'ils ont expié leur faute, qu'il ne leur fasse jamais de reproches.

190. » Cependant, qu'il s'abstienne de vivre dans la compagnie de ceux qui ont tué des enfans, rendu le mal pour le bien, unis à mort des supplians qui demandaient asyle, ou tué des femmes, lors même qu'ils se sont purifiés suivant la loi.

191. » Ceux qui appartiennent aux trois premières classes, mais auxquels on n'a pas fait apprendre la Sàvitri suivant la règle ', doivent subir trois fois la pénitence ordinaire, celle du Prâdjāpatya, puis être initiés selon le rite.

192. » La même pénitence doit aussi être prescrite aux Dwidjas qui désirent expier un acte illégal, ou l'omission de l'étude du Véda.

193. » Les Brâhmanes qui acquièrent du bien par des actes blâmables sont purifiés par l'abandon de ce bien, par des prières et des austérités.

194. » En répétant trois mille fois la Sâvitrî dans le

C'est-à-dire qui n'ont pas été don; la communication de la Sàinitiés, qui n'ont pas reçu le savitri est une partie essentielle de crement de l'investiture du corcette cérémonie. plus profond recueillement, en ne prenant que du lait pour toute nourriture, pendant un mois, dans un pâturage de vaches, un Brâhmane se purifie d'avoir reçu un présent répréhensible.

- 195. » Lorsque, amaigri par ce long jeûne, il revient du păturage, qu'il salue les autres Brâhmanes qui doivent lui demander: « Digne homme, désirez-vous être admis » de nouveau parmi nous, et promettez-vous de ne plus » commettre le même pêché? »
- 196. » Après avoir répondu affirmativement aux Brâhmanes, qu'il donne de l'herbe aux vaches, et dans cet endroit purifié par la présence des vaches, que les personnes de sa classe s'occupent de sa réadmission.
- 197. » Celui qui a officié à un sacrifice pour des excommuniés (Vrâtyas) ', qui a brûlé le corps d'un étranger, fait des conjurations magiques pour causer la mort d'un innocent, ou le sacrifice impur appelé Ahîna, expie sa faute par trois pénitences.
- 198. » Le Dwidja qui a refusé sa protection à un suppliant, ou qui a enseigné la Sainte Écriture dans un jour interdit, efface ce péché en ne mangeant que de l'orge pendant une année.
- 199. » Celui qui a été mordu par un chien, par un chacal, par un âne, par des animaux carnivers fréquentant un village, par un homme, un cheval, un chameau ou un pore, se purifie en retenant sa respiration.
  - 200. » Ne manger seulement qu'au moment du sixième

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, Liv. II, st. 39, et Liv. X, st. 20.

repas, ou le soir du troisième jour, pendant un mois, réciter une Sanhitá des Védas, faire au feu les offrandes appelées Sácalas '; telles sont les expiations qui content nent à tous ceux qui sont exclus des repas, et pour lesquels une expiation particulière n'a pas été prescrite.

201. » Si un Bråhmane monte volontairement dans un chariot traîné par des chameaux ou des ânes, ou s'il s'est baigné absolument nu, il est absous en retenant une fois sa respiration, et en récitant en même temps la Savitrí.

202. » Celui qui, étant très pressé, a déchargé ses excrémens n'ayant pas d'eau à sa disposition, ou l'a fait dans l'eau, peut être purifié en se baignant avec ses vétemens hors de la ville, et en touchant une vache.

203. » Pour l'omission des actes que le Véda ordonne d'accomplir constamment et pour la violation des devoirs prescrits à un maître de maison, la pénitence est de jeûner un jour entier.

204. » L'homme qui a imposé silence à un Brâhmane ou tutoyé un supérieur, doit se baigner, ne rien manger le reste du jour, et apaiser l'offensé en se prosternant avec respect devant lui.

205. « Celui qui a frappé un Bràhmane, même avec un brin d'herbe, ou qui l'a attaché par le cou avec un vêtement, ou qui l'a emporté sur lui dans une contestation, doit calmer son ressentiment en se jetant à ses pieds.

' Ces offrandes sont au nombre de huit, et accompagnées chacune d'une prière spéciale; suivant une ceaux de bois.

- 206. » L'homme qui s'est précipité impétueusement sur un Brâhmane avec intention de le tuer, demeurera cent années en enfer; mille années, s'il l'a frappé.
- 207. » Autant le sang du Brâhmane blessé, répandu à terre, absorbe de grains de poussière, autant de milliers d'années l'auteur de ce méfait restera dans le séjour infernal.
- 208. » Pour s'être rué d'une manière menaçante sur un Brâhmane, qu'un homme fiasse la pénitence ordinnaire; qu'il subisse la pénitence rigoureuse ', s'il l'a frappé; qu'il s'impose à la fois la pénitence ordinaire et la pénitence rigoureuse, s'il a fait couler son sang.
- 20g. » Pour l'expiation des fautes auxquelles il n'a point été assigné de pénitence particulière, que l'assemblée \*, après avoir considéré les facultés du coupable et la nature de la faute, prononce l'expiation convenable.
- 210. » Je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent ces pénitences, par le moyen desquelles un homme efface ses péchés, pénitences qui ont été pratiquées par les Dieux, les Saints et les ancêtres divins (Pitris).
- 211. » Le Dwidja qui subit la pénitence ordinaire, dite Prădjăpatya, doit, pendant trois jours, manger seulement dans la matinée, pendant trois jours seulement dans la soirée, pendant trois jours des alimens non mendiés, mais qu'on lui a donnés volontairement, enfin jeûner pendant les trois derniers jours.

<sup>&#</sup>x27; Voyez st. 211 et 213. ' Voyez Liv. XII, st. 110 et suiv.

- 212. » Manger, pendant un jour, de l'urine et de la bouse de vache mélées avec du lait, du caillé, du beurre clarifié et de l'eau bouillie avec du cousa, puis jeûner un jour et une nuit, c'est en quoi consiste la pénitence appelée Sântapana.
- 213. » Le Dwidja qui subit la pénitence dite rigoureuse (Aticritchhra), doit manger une seule bouchée de riz, pendant trois fois trois jours, de la même manière que dans la pénitence ordinaire, et pendant les trois derniers jours ne prendre aucun aliment.
- 214. » Un Brâhmane accomplissant la pénitence ardente (Taptacritchhra), ne doit avaler que de l'eau chaude, du lait chaud, du beurre clarifié chaud et de la vapeur chaude, chaque chose pendant trois jours, se baignant une fois, et conservant le plus profond recueillement.
- 215. » Celui qui, maître de ses sens et parfaitement attentif, supporte un jeûne de douze jours, fait la pénitence appelée Parâca, qui expie toutes les fautes.
- a 16. » Que le pénitent qui désire faire le Tchândrâyana, ayant mangé quinze bouchées le jour de la pleine lune, diminue sa nourriture d'une bouchée chaque jour pendant la quinzaine obscure qui suit, de sorte que le quatorzième jour il ne mange qu'une bouchée, et qu'il jeine le quinzième, qui est le jour de la nouvelle lune; qu'il augmente, au contraire, sa nourriture d'une bouchée chaque jour pendant la quinzaine éclairée, en commençant le premier jour par une bouchée, et qu'il se baigne le matin, à midi, et le

soir; telle est la première sorte de pénitence lunaire (Tchândrâyana) qui est dite semblable au corps de la fourmi, lequel est étroit dans le milieu.

- 217. » Il doit observer la même règle tout entière en accomplissant l'espèce de pénitence lunaire dite semblable au grain d'orge, lequel est large dans le milieu, en commençant avec la quinzaine éclairée ¹, et en réprimant ses organes des sens.
- 218. » Celui qui subit la pénitence lunaire d'un dévot ascétique (Yati) doit maîtriser son corps et manger seulement huit bouchées de grains sauvages à midi, pendant un mois , en commençant, soit avec la quinzaine éclairée, soit avec la quinzaine obscure.
- 219. » Le Brâhmane qui remplit la pénitence lunaire des enfans doit, pendant un mois, manger quatre bouchées le matin dans un profond recueillement, et quatre bouchées après le coucher du soleil.
- 220. » Celui qui, imposant un frein à ses organes, pendant tout un mois, ne mange pas plus de trois fois quatre-vingts bouchées de grains sauvages, n'importe de quelle manière, parviendra au séjour du régent de la lune.

Le premier jour de la quinzaine éclairée, le pénitent mange une bouchée, et il augmente chaque jour sa nourriture d'une bouchée, de sorte que le jour de la pleine lune il mange quinze bouchées; à partir du premier jour de la quinzaine obscure qui snit, il diminue sa nourriture d'une bouchée, de sorte qu'il jeûne entièrement le quinzième jour, qui est celui de la nouvelle lune. (Commentaire.) 221. » Les onze Roudras <sup>1</sup>, les douze Adityas <sup>2</sup>, les huit Vasous <sup>3</sup>, les Génies du vent (Marouts), les sept grands Saints (Richis) <sup>4</sup>, ont accompli cette pénitence lunaire pour se délivrer de tout mal.

222. » Chaque jour le pénitent doit faire lui-même l'oblation de beurre clarifié au feu, en prononçant les trois grandes paroles (Mahá-Vyáhritis); qu'il évite la méchanceté, le mensonge, la colère et les voies tortueuses.

223. » Trois fois le jour et trois fois la nuit qu'il entre dans l'eau avec ses vêtemens, et qu'il n'adresse jamais la parole à une femme, à un Soûdra, ou à un homme dégradé.

224. » Qu'il soit toujours en mouvement, se levant et s'asseyant alternativement, ou, s'il ne le peut pas, qu'il se couche sur la terre nue; qu'il soit chaste comme un

"Roudras, demi-Dieux qui, sui-vant une légende, sont sée difront de Brahmā. Cer Rondras sont; Adjaicapida, Ahivradina, Virotiphicha, Souriswara, Djiyanta, Vahouroipa, Tryambea, Aparādjus, Savitra et Hara. Ce dernier est le même que le Dien Siva, qui joue un grand rôle dans les poèmes mythologiques et les Pourlans, où il est représenté comme égal à Brahmā. Parmi les Roudras, Hara est le principal. Voyes la Bhagavad-Ghá, ch. X, st. 25.

'Âdityas, Dienx qui président à chaque mois de l'année, et qui sont des personnifications distinctes du soleil. On en donne différentes listes; la suivante est tirée du Narasingha-Pousâna: Bhaga, Anson, Aryamā, Miru, Varouna, Savitri, Dhātri, Viraswa, Twachtri, Pouchā, Indra et Vichnou. Ce dernier est le plus éminent des Âdityas. Voyez la Bhagwad-Glâd, chap. X, st. 21.

<sup>1</sup>Vasons, Dieux réunis sous cette dénomination, au nombre de huit, et qui sont : Dhava, Dhrouva, Soma (régent de la lune), Vichnou, Anila (le vent), Anala (le feu), Prabhoùcha et Prabhāva. (Wilson.)

4 Voyez Liv. VIII, st. 110.

novice, snive les mêmes règles relativement à la ceinture et au bâton, et révère son maître spirituel, les Dieux et les Brâhmanes.

- 225. » Qu'il répète continuellement, de tout son pouvoir, la Sávitri et les autres prières expiatoires, et qu'il déploie la même persévérance dans toutes les pénitences qui ont pour but d'effacer les péchés.
- 226. » Ces pénitences doivent être imposées aux Dwidjas dont les fautes sont connues du public, pour leur expiation; mais que l'assemblée ' enjoigne à ceux dont les fautes ne sont pas publiques, de se purifier par des prières et des oblations au feu.
- 227. » Par un aveu fait devant tout le monde, par le repentir, par la dévotion, par la récitation des prières sacrées, un pécheur peut être déchargé de sa faute, ainsi qu'en donnant des aumônes lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire d'autre pénitence.
- 228. » Suivant la franchise et la sincérité de l'aveu fait par un homme qui a commis une iniquité, il est débarrassé de cette iniquité, de même qu'un serpent de sa peau.
- 229. » Autant son âme éprouve de regret pour une mauvaise action, autant son corps est déchargé du poids de cette action perverse.
- 230. » Après avoir commis une faute, s'il s'en repentvivement, il en est délivré; lorsqu'il dit : « Je ne le ferai » plus », cette intention de s'en abstenir le purifie.

<sup>&#</sup>x27; Voyez Liv. XII, st. 110 et suiv.

- 231. » Ayant bien médité dans son esprit sur la certitude d'un prix réservé aux actes après la mort, qu'il fasse en sorte que ses pensées, ses paroles et ses actions soient toujours vertueuses.
- 232. » Lorsqu'il a commis un acte répréhensible, soit par mégarde, soit volontairement, s'il désire en obtenir la rémission, qu'il se garde de recommencer; pour la récidive, la pénitence doit être doublée.
- 233. » Si, après avoir fait une expiation, il se sent encore un poids sur la conscience, qu'il continue ses dévotions jusqu'à ce qu'elles lui aient procuré une satisfaction parfaite.
- a34. » Tout le bonheur des Dieux et des hommes est déclaré, par les Sages qui connaissent le sens des Védas, avoir la dévotion pour origine, pour point d'appui et pour limite.
- 235. » La dévotion d'un Brâlmane consiste dans la connaissance des saints dogmes; celle d'un Kchatriya dans la protection accordée aux peuples, celle d'un Vaisya dans les devoirs de sa profession, celle d'un Soûdra dans la soumission et l'obéissance.
- a36. » Des Saints maîtrisant leur corps et leur esprit, ne se nourrissant que de fruits, de racines et d'air, par le pouvoir de leur dévotion austère, contemplent les trois mondes 'a avec les êtres mobiles et immobiles qu'ils renferment.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ces trois mondes sont la terre (Prithivî), l'atmosphère (Antarikcha) et le ciel (Swarga).

- 237. » Les médicamens salutaires, la santé, la science divine et les divers séjours célestes, sont obtenus par la dévotion austère; oui, la dévotion est le moyen de les obtenir.
- a38. » Tout ce qui est difficile à traverser, difficile à obtein; difficile à aborder et difficile à accomplir, peut réussir par la dévotion austère; car la dévotion est ce qui présente le plus d'obstacles.
- 23g. » Les grands criminels, et tous les autres hommes coupables de diverses fautes, sont déchargés de leurs péchés par des austérités pratiquées avec exactitude.
- 240. » Les âmes qui animent les vers, les serpens, les sauterelles, les animaux, les oiseaux, et même les végétaux, parviennent au ciel par le pouvoir de la dévotion austère.
- 241. » Tout péché commis par les hommes en pensées, en paroles ou en actions, ils peuvent le consumer entièrement sur-le-champ par le feu de leurs austérités, lorsqu'ils ont pour richesse la dévotion.
- 242. » Les habitans du ciel agréent les sacrifices, et accomplissent les désirs du Brâhmane toujours purifié par la dévotion.
- 243. » Le tout-puissant Brahmá produisit ce Livre (Sástra) par ses austérités; de même, par la dévotion, les Richis acquirent une parfaite connaissance des Védas.
- 244. » Les Dieux eux-mêmes ont proclamé la suprême excellence de la dévotion, en considérant que la dévotion est l'origine sainte de tout ce qu'il y a d'heureux dans ce monde.

- 245. » L'étude assidue des Védas, chaque jour, l'accomplissement des cinq grandes oblations (Mahá-Yadjnas), et l'oubli des injures, effacent bientôt même la souillure qui résulte des grands crimes.
- 246. » De même que, par sa flamme ardente, le feu consume sur-le-champ le bois qu'il atteint; de même celui qui connât les Védas consume sur-le-champ ses péchés par le feu de son savoir.
- 247. » Je vous ai déclaré, suivant la loi, le moyen d'expier les fautes publiques; apprenez maintenant quelles sont les expiations convenables pour les fautes secrètes.
- 248. » Seize suppressions de respiration en même temps que l'on récite les trois grandes paroles (Vyàhritis), le monosyllabe Aum et la Săvitri, continuées chaque jour pendant un mois, peuvent purifier même le meurtrier d'un Brâhmane.
- 249. » Un buveur de liqueurs spiritueuses lui-même est absous en répétant chaque jour la prière de Côtsa ', qui commence par Apa, ou celle de Vasichtha, dont le premier mot est Paati, ou le Máhitra, ou le Souddhavatyah.
- 250. » En répétant une fois par jour pendant un mois l'Asyavâmîya et le Sivasancalpa, celui qui a volé de l'or à un Brâhmane devient pur à l'instant.
- 251. » En récitant chaque jour seize fois, pendant un mois, l'Havichyantiya ou le Natamanha, ou en répé-
- Côtsa et Vasichtha sont les Richis, ou auteurs inspirés de plusieurs hymnes et prières des Védas.

tant intérieurement l'hymne Pôroucha, celui qui a souillé le lit de son maître spirituel est absous de sa faute.

- 252. » L'homme qui désire expier ses péchés secrets, grands et petits, doit répéter une fois par jour, peudant un an, la prière commençant par Ava ou le Yatkintchida.
- 253. » Après avoir reçu un présent répréhensible, ou après avoir mangé des alimens défendus, en répétant le Taratsamandiya, on est purifié en trois jours.
- 254. » Celui même qui a commis beaucoup de fautes secrètes est purifié en récitant pendant un mois le Somàrôdra, ou les trois prières commençant par ARYAMÁ, et en se baignant dans une rivière.
- 255. » Celui qui a commis une faute grave doit répéter les sept stances qui commencent par INDRA, pendant une demi-année, et celui qui a souillé l'eau par quelque impureté ne doit vivre que d'aumônes pendant un mois entier.
- 256. » Le Dwidja qui offrira du beurre clarifié pendant un an, avec les prières des oblations dites Sàcalàs\*, ou en récitant l'invocation dont le début est Nama, effacera la faute la plus grave.
- 257. » Que celui qui a commis un grand crime suive un troupeau de vaches dans un parfait recueillement, en répétant les *prières appelées* Pâvamânîs, et en ne se

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, st. 200.

nourrissant que de choses données par charité, au bout d'un an il sera absous.

- 258. » Ou bien encore, s'il récite trois fois une Sanhità des Védas avec les Mantras et les Bráhmanas, retiré au milieu d'une forêt, dans une parfaite disposition de corps et d'esprit, et purifié par trois Parâcas', il obtiendra l'absolution de tous ses crimes.
- 259. » Ou bien, qu'il jeûne trois jours de suite en maîtrisant ses organes, en se baignant trois fois par jour, et en répétant trois fois l'Agamarchana, tous ses crimes seront expiés.
- 260. » De même que le sacrifice du cheval (Aswamédha), ce roi des sacrifices, eulève tous les péchés, de même l'hymne Agamarchana efface toutes les fautes.
- 261. » Un Brâhmane possédant le Rig-Véda tout entier ne serait souillé d'aucun crime, même s'il avait tué tous les habitans des trois mondes, et accepté de la nourriture de l'houme le plus vil.
- 262. » Après avoir trois fois récité dans le plus profond recueillement une Sanhità du Ritch, du Yadjous ou du Sama, comprenant les Mantras et les Bráhmanas, avec les parties mystérieuses', un Bráhmane est déchargé de toutes ses fautes.
- 263. » De même qu'une motte de terre jetée dans un grand lac y disparaît, de même tout acte coupable est submergé dans le triple Véda.

Voyez ci-dessus, st. 215. Les Oupanichads.

264. » Les prières du Ritch, celles du Yadjous, et les différentes sections du Sâma, doivent être reconnues comme composant le triple Véda; celui qui le connaît, connaît la Sainte Écriture.

265. » La sainte syllabe primitive, composée de trois lettres, dans laquelle la triade Védique est comprise, doit être gardée secrète comme un autre triple Véda; celui qui connaît la valeur mystique de cette syllabe, connaît le Véda. »

## LIVRE DOUZIÈME.

## TRANSMIGRATION DES AMES; BÉATITUDE FINALE.

- r. » O toi qui es exempt de péché, dirent les Maharchis, tu nous as déclaré tous les devoirs des quatre classes, explique-nous maintenant, selon la vérité, la récompense suprême des actions. »
- 2. Le descendant de Manou, Bhrigou souverainement juste, répondit aux Maharchis: » Écoutez la souveraine décision de la rétribution destinée à tout ce qui est doué de la faculté d'agir.
- 3. » Tout acte de la pensée, de la parole ou du corps, selon qu'il est bon ou mauvais, porte un bon ou un mauvais fruit; des actions des hommes résultent leurs différentes conditions supérieures, moyennes ou inférieures.
- 4. » Que l'on sache que dans le monde, l'esprit (Manas) est l'instigateur de cet acte lié avec l'être animé, qui a trois degrés, le supérieur, l'intermédiaire et l'inférieur, qui s'opère de trois manières, par la pensée, par la parole et par le corps, et qui est de dix sortes.
- 5. » Penser aux moyens de s'approprier le bien d'autrui, méditer une action coupable, embrasser l'athéisme et le matérialisme, sont les trois mauvais actes de l'esprit;

- » Dire des injures, mentir, médire de tout le monde et parler mal à propos, sont les quatre mausais actes de la parole;
- 7. » S'emparer de choses non données, faire du mal aux êtres animés sans y être autorisé par la loi, et courtiser la femme d'un autre, sont reconnus comme trois mauvais actes du corps; les dix actes opposés sont bons au même degré.
- 8. » L'être doué de raison obtient une récompense ou une punition, pour les actes de l'esprit, dans son esprit; pour ceux de la parole, dans les organes de la parole; pour les actes corporels, dans son corps.
- g. » Pour des actes criminels provenant principalement de son corps, l'homme passe après sa mort à l'état de créature privée du mouvement; pour des fautes surtout en paroles, il revêt la forme d'un oiseau ou d'une bête fauve; pour des fautes mentales spécialement, il renaît dans la condition humaine la plus vile.
- 10. » Celui dont l'intelligence exerce une autorité souveraine (danda) sur ses paroles, sur son esprit et sur son corps, peut être nommé Tridandî (qui a trois pouvoirs) à plus juste titre que le dévot mendiant qui porte simplement trois bâtons.
- 11. » L'homme qui déploie cette triple autorité qu'il a sur lui-méme à l'égard de tous les êtres, et qui réprime le désir et la colère, obtient par ce moyen la béatitude finale.
  - Le mot danda signifie à la fois autorité, commandement, et bâton.

- 12. » Le principe vital moteur de ce corps est appelé Ксинтальна par les hommes instruits, et ce corps qui accomplit les fonctions est désigné par les Sages sous le nom de Виобтатма (composé d'élémens).
- 13. » Un autre esprit interne, appelé Dzîva ou Mahat, naît avec tous les êtres animés, et c'est au moyen de cet esprit, qui se transforme et devient la conscience et les sens, que dans toutes les naissances, le plaisir et la peine sont perçus par l'ame (Kchétradjna).
- 14. » Ces deux principes, l'intelligence (Mahat) et l'âme (Kchétradjua), unis avec les cinq élémens, se tiennent dans une intime liaison avec cette Ame supréme (Paramātmā) qui réside dans les êtres de l'ordre le plus élevé et de l'ordre le plus bas.
- 15. » De la substance de cette Ame supréme s'échappent, comme les étincelles du feu, d'innombrables principes vitaux qui communiquent sans cesse le mouvement aux créatures des divers ordres.
- 16. » Après la mort, les âmes des hommes qui ont commis de mauvaises actions prennent un autre corps, à la formation duquel concourent les cinq élémens subtils, et qui est destiné à être soumis aux tortures de l'enfer.
- 17. » Lorsque les âmes revêtues de ce corps ont subi dans l'autre monde les peines infligées par Yama, les particules élémentaires se séparent, et rentrent dans les élémens subtils dont elles étaient sorties. ¹
- Ou, suivant une autre interprétation, ces âmes, à la dissoauxquels elles s'unissent pour relution du corps avec lequel elles ont subi les tortures de l'enfer, monde.

- 18. » Après avoir recueilli le fruit des fautes nées de l'abandon aux plaisirs des sens, l'âme dont la souillure a été cffacée retourne vers ces deux principes doués d'une immense énergie, l'Ame supréme (Paramátmá) et l'intelligence (Mahat).
- 19. » Ces deux principes examinent ensemble, saus relâche, les vertus et les vices de l'âme; et suivant qu'elle s'est livrée à la vertu ou au vice, elle obtient dans ce monde et dans l'autre le plaisir ou la peine.
- 20. » Si l'âme pratique presque toujours la vertu et rarement le vice, revêtue d'un corps tiré des cinq élémens, elle savoure les délices du paradis (Swarga);
- 21. » Mais si elle s'est adonnée fréquemment au mal et rarement au bien, dépouillée, après la mort, de son corps tiré des cinq élémens, et revêtue d'un autre corps formé de particules subtiles des élémens, elle est soumise aux tortures infligées par Yama.
- 22. » Après avoir enduré ces tourmens d'après la sentence du juge des enfers, l'âme (Djiva) dont la souillure est entièrement effacée revêt de nouveau des portions de ces ciuq élémens, c'est-à-dire prend un corps.
- 23. » Que l'homme considérant, par le secours de son esprit, que ces transmigrations de l'âme dépendent de la vertu et du vice, dirige toujours son esprit vers la vertu.
- 24. » Qu'il sache que l'âme (Âtmâ), c'est-à-dire l'intelligence, a trois qualités (Gounas), la bonté (Sattwa), la passion (Radjas) et l'obscurité (Tamas); et c'est douée de l'une de ces qualités que l'intelligence (Mahat) reste incessamment attachée aux substances créées.

- 25. » Lorsque l'une de ces qualités domine entièrement dans un corps mortel, elle rend l'être animé pourvu de ce corps éminemment distingué par les marques de cette qualité.
- 26. » Le signe distinctif de la bonté est la science, celui de l'obscurité est l'ignorance, celui de la passion consiste dans le désir passionné et l'aversion; telle est la manière dont se manifestent invariablement ces qualités, qui accompagnent tous les êtres.
- 27. » Lorsqu'un homme découvre dans l'âme intelligente un sentiment affectueux, entièrement calme, et pur comme le jour, qu'il reconnaisse que c'est la qualité de bonté (Sattwa);
- 28. » Mais toute disposition de l'âme qui est accompagnée de chagrin, qui produit l'aversion et porte sans cesse les êtres animés aux plaisirs des sens, qu'il la considère comme la qualité de passion (Radjas), qui est difficile à vaincre;
- 29. » Quant à cette disposition qui est privée de la distinction du bien et du mal, incapable de discerner les objets, inconcevable, inappréciable pour la conscience et les sens extérieurs, qu'il la reconnaisse pour la qualité d'obscurité (Tamas).
- 30. » Je vais maintenant vous déclarer complétement les actes excellens, médiocres et mauvais, qui procèdent de ces trois qualités :
- 31. » L'étude du Véda, la dévotion austère, la science divine, la purcté, l'action de dompter les organes des

sens, l'accomplissement des devoirs et la méditation de l'Aine suprême, sont les effets de la qualité de bonté :

- 32. » N'agir que dans l'espoir d'une récompense, se laisser aller au découragement, faire des choses défendues par la loi, et s'abandonner sans cesse aux plaisirs des sens, sont les marques de la qualité de passion:
- » La cupidité, l'indolence, l'irrésolution, la médisance, l'athéisme, l'omission des actes prescrits, l'importunité et la négligence dénotent la qualité d'obscurité.
- 34. » En outre, pour ces trois qualités placées dans les trois momens du passé, de l'avenir et du présent, voici en abrégé les indices qu'on doit reconnaître comme les meilleurs.
- 35. » L'action dont on a honte, lorsqu'on vient de la faire, lorsqu'on la fait, ou lorsqu'on se prépare à la faire, doit être considérée par l'homme sage comme empreinte de la qualité d'obscurité:
- 36. » Tout acte par lequel on désire acquérir dans le monde une grande renommée, sans toutefois s'affliger beaucoup de la non-réussite, doit être regardé comme appartenant à la qualité de passion :
- 37. » Lorsqu'ou désire de toute son âme connaître les saints dogmes, lorsqu'on n'a pas honte de ce qu'on fait, et que l'âme en éprouve de la satisfaction, cette action porte la marque de la qualité de bonté.
- 38. » L'amour du plaisir distingue la qualité d'obscurité; l'amour de la richesse, la qualité de passion;

L'amour de la vertu, la qualité de bonté; la supériorité de mérite suit pour ces choses l'ordre d'énumération.

- 39. » Je vais maintenant vous déclarer succinctement et par ordre, les diverses transmigrations que l'âme éprouve dans cet univers par l'influence de ces trois qualités.
- 40. » Les âmes douées de la qualité de bonté acquièrent la nature divine, celles que domine la passion ont en partage la condition humaine, les âmes plongées dans l'obscurité sont ravalées à l'état des animaux; telles sont les trois principales sortes de transmigrations.
- 41. » Chacune de ces trois sortes de transmigrations causées par les différentes qualités doit être reconnue avoir trois degrés, l'inférieur, l'intermédiaire et le supérieur, en raison des actes et du savoir.
- 42. » Les végétaux ', les vers et les insectes, les poissons, les serpens, les tortues, les bestiaux et les animaux sauvages, sont les conditions les plus basses dépendant de la qualité d'obscurité :
- 43. » Les éléphans, les chevaux, les Soûdras, les Barbares (Mlétchhas) méprisés, les lions, les tigres et les sangliers, forment les états moyens procurés par la qualité d'obscurité:
- 44. » Les danseurs, les oiseaux, les hommes qui font métier de tromper, les géans (Rákchasas) et les vampires (Pisatchas), composent l'ordre le plus élevé de la qualité d'obscurité.
  - ' Littéralement, les êtres privés du mouvement.

- 45. » Les bâtonnistes (Djhallas), les lutteurs (Mallas), les acteurs, les maîtres d'armes et les hommes adonnés au jeu ou aux boissons enivrantes, sont les états les plus bas causés par la qualité de passion :
- 46. » Les rois, les guerriers (Kchatriyas), les conseillers spirituels des rois, et les hommes très habiles dans la controverse, forment l'ordre intermédiaire de la qualité de passion:
- 47. » Les Musiciens célestes (Gandharbas), les Gouhyacas et les Yakchas, les génies qui suivent les Dieux, et toutes les Nymphes célestes (Apsaràs), sont les plus élevées de toutes les conditions que procure la qualité de passion.
- 48. » Les anachorètes, les dévots ascétiques, les Brâhmanes, les légions de demi-Dieux aux chars aériens, les Génies des astérismes lunaires et les Daityas, forment le premier degré des conditions occasionnées par la qualité de bonté:
- 49. » Les sacrificateurs, les Saints (Richis), les Dieux, les Génies des Védas, les Régens des étoiles, les Divinités des années, les Pitris et les Sâdhyas, composent le degré intermédiaire auquel mène la qualité de bonté:
- 50. » Brahmā, les créateurs du monde, comme Marūchi, le Génie de la vertu, les deux Divinités qui président au principe intellectuel (Mahat) et au principe invisible (Avyacta) du syuèeme Sānkhya, ont été déclarés le suprême degré de la qualité de bonté.
  - 51. » Je vous ai révélé dans toute son étendue ce sys-

tème de transmigrations divisé en trois classes, dont chacune a trois degrés, lequel se rapporte à trois sortes d'actions, et comprend tous les êtres.

- 52. » En se livrant aux plaisirs des sens, et en négligeant leurs devoirs, les plus vils des hommes qui ignorcnt les expiations saintes ont en partage les conditions les plus méprisables.
- 53. » Apprenez maintenant, complétement et par ordre, pour quelles actions commises ici-bas, l'âme doit, en ce monde, entrer dans tel ou tel corps.
- 54. » Après avoir passé de nombreuses séries d'années dans les terribles demeures infernales, à la fin de cette période, les grands criminels sont condamnés aux transmigrations suivantes, pour achever d'expier leurs fautes.
- 55. Le meurtrier d'un Brâhmane passe dans le corps d'un chien, d'un sanglier, d'un âne, d'un chameau, d'un taureau, d'un bouc, d'un bélier, d'une bête sauvage, d'un oiseau, d'un Tchandála et d'un Pouccasa, suivant la gravité du crime.
- 56. » Que le Bràhmaue qui boit des liqueurs spiritueuses renaisse sous la forme d'un insecte, d'un ver, d'une sauterelle, d'un oiseau sc nourrissant d'excrémens, et d'un animal féroce.
- 57. » Le Brâlunane qui a volé de l'or passera mille fois dans des corps d'araignées, de serpens, de caméléons, d'animaux aquatiques, et de vampires malfaisans.
- 58. » L'homme qui a souillé le lit de son père naturel ou spirituel renaît cent fois à l'état d'herbe, de buis-

son, de liane, d'oiseau carnivore comme le vautour, d'animal armé de dents aiguës comme le lion, et de bête féroce comme le tigre.

- 59. » Ceux qui commettent des actes de cruauté deviennent des animaux avides de chair sanglante comme les chairs; ceux qui mangent des alimens défendus deviennent des vers; les voleurs, des êtres se dévorant l'un l'autre; ceux qui courtisent des femmes de la basse classe, des exprits.
- 60. » Celui qui a eu des rapports avec des hommes dégradés, qui a connu la femme d'un autre, ou qui a volé quelque chose, mais non de l'or, à un Brâhmane, deviendra un esprit appelé Brahmarâkchasa.
- 61. » Si un homme a dérobé par cupidité des pierres précieuses, des perles, du corail, ou des hijoux de diverses sortes, il renaît dans la tribu des orfévres, ou dans le corps de l'oiseau hémacâra.
- 62. » Pour avoir volé du grain, il devient rat dans la nacasance qui suit; du laiton, eggne; de l'eau, plongeon; du miel, taon; du lait, corneille; le suc extrait d'une plante, chien; du beurre clarifié, mangouste;
- s'il a volé de la viande, il renaît vautour; de la graisse, madgou'; de l'huile, tailapaca'; du sel, cigale; du caillé, cicogne (balâcâ);
  - 64. » S'il a volé des vêtemens de soie, il renaît per-

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Le madgou est un oiseau de connu; son nom signifie buveur mer. d huile.

<sup>\*</sup> Le tailapaca est un oiseau in-

drix; une toile de lin, grenouille; un tissu de coton, courlieu; une vache, crocodile; du sucre, vâggouda';

- 65. » Pour vol de parfums agréables, il devient rat porte-musc; d'herbes potagères, paon; de grain diversement apprêté, hérisson; de grain cru, porc-épic;
- 66. » Pour avoir volé du feu, il renaît héron; un ustensile de ménage, frelon; des vêtemens teints, perdrix rouge;
- 67. » S'il a volé un cerf ou un éléphant, il renaît loup; un cheval, tigre; des fruits ou des racines, singe; une femme, ours; de l'eau à boire, tchâtaca '; des voitures, chameau; des bestiaux, bouc.
- 68. » L'homme qui enlève par force tel ou tel objet appartenant à un autre, ou qui mange du beurre clarifié et des gâteaux avant qu'ils aient été offerts à une Divinité, sera inévitablement ravalé à l'état de brute.
- 69. » Les femmes qui ont commis de semblables vols encourent une semblable souillure; elles sont condamnées à s'unir à ces-êtres comme leurs femelles.
- 70. » Lorsque les hommes des quatre classes, sans une nécessité urgente, s'écartent de leurs devoirs particuliers, ils passent dans les corps les plus vils, et sont réduits à l'esclavage sous leurs ennemis.
  - y Un Brâhmane qui néglige son devoir renaît après
  - <sup>a</sup> Oiseau inconnu.

tère que dans l'eau de la pluie, durant la chute même de cette

Espèce de coucou (cuculus durant la chute mêt melano - leucus). Les Indiens eau à travers les airs. croient que cet oiseau ne se désalsa mort sous la forme d'un esprit (Préta), nontmé Oulkâmoukha', qui mange ee qui a été vomi; un Kehatriya, sous celle d'un esprit appelé Catapoûtana, qui se nourrit d'alimens inpurs et de cadavres en putréfaction;

- 72. » Un Vaisya devient un malin esprit appelé Maitrákchadjyotica, qui avale des matières purulentes; un Soûdra qui néglige ses occupations devient un mauvais génie appelé Tchailiasaea, qui se nourrit de poux.
- 73. » Plus les êtres animés enclins à la sensualité se livrent aux plaisirs des sens, plus la finesse de leurs sens acquiert de développement;
- 74. » Et en raison du degré de leur obstination à commettre ces mauvaises actions, ces insensés éprouveront ici-bas des peines de plus en plus cruelles, en revenant au monde sous telle ou telle forme ignoble.
- 75. » Ils vont d'abord dans le Tâmisra, et dans d'autres horribles demeures de l'enfer, dans l'Asipatravana (forêt qui a pour feuilles des lames d'épée), et dans divers lieux de captivité et de torture;
- 76. » Des tourmens de toutes sortes leur sont réservés ; ils seront dévorés par des corbeaux et par des hiboux; ils avaleront des gâteaux brûlans, marcheront sur des sables enflammés, et éprouveront l'insupportable douleur d'être mis au feu comme les vases d'un potier;
- 77. » Ils naîtront sous les formes d'animaux exposés à des peines continuelles, ils souffriront alternativement

Oulkamoukha signisie dont la bouche est comme un brandon.

la douleur de l'excès du froid et du chaud, et seront en proie à toutes sortes de terreurs;

- 78. » Plus d'une fois ils séjourneront dans différentes matrices, et viendront au monde avec douleur; ils subiront de rigoureuses détentions, et seront condamnés à servir d'autres créatures;
- 79. » Ils seront forcés de se séparer de leurs parens, de leurs amis, et de vivre avec des méchans; ils anasseront des richesses et les perdront; leurs amis acquis avec peine deviendront leurs ennemis;
- 80. » Ils auront à supporter une vieillesse sans ressources, des maladies douloureuses, des chagrins de toute espèce, et la mort impossible à vaincre.
- 81. » Dans quelque disposition d'esprit produite par l'une des trois qualités, qu'un homme accomplisse tel ou tel acte, il en recueille le fruit dans un corps doué de cette qualité.
- 82. » La rétribution due aux actions vous a été révélée en entier; connaissez maintenant ces actes d'un Brâhmane, qui peuvent le mener au bonhenr éternel (Nihsréyasa).
- 83. » Étudier et comprendre les Védas, pratiquer la dévotion austère, connaître Dieu (Brahme), dompter les organes des sens, ne point faire de mal, et honorer son maître spirituel, sont les principales œuvres conduisant à la béatitude finale. »
- ' Nihsréyasa est synonyme de délivrée du corps, et qui se réunit Mokcha; ces deux mots signifient pour toujours à l'Ame univerla béatitude finale, l'état de l'âme selle.

- 84. » Mais parmi tous ces actes vertueux accomplis dans ce monde, dirent les Saints, un acte est-il reconnu avoir plus de puissance que tous les autres pour mener à la félicité suprême? »
- 85. » De tous ces devoirs, répondit Bhrigou, le principal est d'acquérir, au moyen de l'étude des Oupanichads, la connaissance de l'Ame (Âtmá) suprême; c'est la première de toutes les sciences; par elle en effet on acquiert l'immortalité.
- 86. » Oui! parmi ces six devoirs, l'étude du Véda, dans le but de connaître l'Ame supréme (Paramaîtma), est regardéc comme le plus efficace pour procurer la félicité dans ce monde aussi-bien que dans l'autre.
- 87. » Car dans cette œuvre de l'étude du Véda et dans l'adoration de l'Ame supréme, sont entièrement comprises toutes les règles de la bonne conduite, énumérées ci-dessus dans l'ordre.
- 88. » Le culte prescrit par les Livres saints est de deux sortes: l'un, en rapport avec ce imonde et procurant des jouissances, comme celles du Paradis, par exemple; l'autre, détaché des choses du monde, et conduisant à la félicité suprême.
- 89, » Un acte picux, procédant de l'espoir d'un avantage dans ce monde, comme, par exemple, un sacrifice pour obtenir de la pluie, ou dans l'autre vie, comme une oblation faite dans le but d'en être récompensé après la mort, est déclaré lié au monde; mais celui qui est désintéressé, et dirigé par la connaissance de l'Étre divin (Brahme), est dit détaché du monde.

- 90. » L'homme qui accomplit fréquemment des actes religieux intéressés, parvient au rang des Dieux (Dévas); mais celui qui accomplit souvent des œuvres pieuses désintéressées se dépouille pour toujours des cinq élémens, et obtient la délivrance des liens du corps.
- 91. » Voyant également l'Ame suprême dans tous les êtres, et tous les êtres dans l'Ame suprême, en offrant son âme en sacrifice, il s'identifie avec l'Être qui brille de son propre éclat.
- 92. » Tout en négligeant les rites religieux prescrits par les Sáistras, le Brâhmanc doit avec persévérance méditer sur l'Ame suprême, vaincre ses sens, et répéter les Textes saints:
- 93. » C'est en cela que consiste l'avantage de la seconde naissance ', principalement pour le Brâlmane; puisque le Dwidja, en s'acquittant de ce devoir, obtient l'accomplissement de tous ses désirs, et non autrement.
- 94. »Le Véda est un œil éternel pour les Mânes (Pitris), les Dieux et les hommes; le Livre saint ne peut pas avoir été fait par les mortels, et n'est pas susceptible d'être mesuré par la raison humaine; telle est la décision.
- 95. » Les recueils de lois qui ne sont pas fondés sur le Véda, ainsi que les systèmes hétérodoxes quelconques, ne produisent aucun bon fruit après la mort; car les législateurs ont déclaré qu'ils n'out d'autre résultat que les ténèbres infernales.

<sup>&#</sup>x27; Voyez Liv. II, st. 169 et 170.

- 96. » Tous les livres qui ne reposent pas sur la Sainte Écriture sont sortis de la main des hommes, et périront; leur postériorité prouve qu'ils sont inutiles et mensongers.
- 97. » La connaissance des quatre classes ', des trois mondes ' et des quatre ordres ' distincts, avec tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, dérive du Véda.
- 98. » Le son, l'attribut tangible, la forme visible, le goût et l'odenr, qui est le cinquième objet des sens, sont expliqués clairement dans le Véda, avec la formation des élémens dont ils sont les qualités, et avec les fonctions des élémens.
- 99. » Le Véda Sâstra primordial soutient toutes les créatures; en conséquence, je le regarde comme la cause suprême de prospérité pour l'homme.
- 100. » Celni qui comprend parfaitement le Véda-Sástra mérite le commandement des armées, l'autorité royale, le pouvoir d'infliger des châtimens, et la souveraineté de toute la terre.
- 101. De même qu'un feu violent brûle même les arbres encore verts, de même, l'homme qui étudie et comprend les Livres saints détruit toute souillure de lui-même, née du péché.
- 102. » Celui qui connaît parfaitement le sens du Véda-Săstra, quel que soit l'ordre dans lequel il se trouve, se forme, pendant son séjour dans ce bas monde, pour l'identification avec Dieu (Brahme).

Voyez Liv. I, st. 2, note. Voyez Liv. IV, st. 1, note.
Voyez Liv. XI, st. 236,

- 103. » Ceux qui ont beaucoup lu valent mieux que ceux qui ont peu étudié; ceux qui possèdent ce qu'ils ont lu sont préférables à ceux qui ont lu et oublié; ceux qui comprennent ont plus de mérite que ceux qui savent par cœur; ceux qui remplissent leur devoir sont préférables à ceux qui le connaissent simplement.
- 104. » La dévotion et la connaissance de l'Ame divine sont, pour un Brâhmane, les meilleurs moyens de parvenir au bonheur suprême: par la dévotion il efface ses fautes; par la connaissance de Dieu (Brahme) il se procure l'immortalité.
- 105. » Trois modes de preuves, l'évidence, le raisonnement et l'autorité des différens livres déduits de la Sainte Écriture, doivent être bien compris par celui qui cherche à acquérir une connaissance positive de ses devoirs.
- 106. » Celui qui raisonne sur la Sainte Écriture et sur le recueil de la loi, en s'appuyant sur des règles de logique conformes à l'Écriture Sainte, connaît seul le système des devoirs religieux et civils.
- 107. » Les règles de conduite qui mènent à la béatitude ont été exactement et entièrement déclarées; la partie secrète de ce code de Manou va vous être révélée.
- 108. » Dans les cas particuliers dont il n'est pas fait de mention spéciale, si l'on demande ce qu'il convient de faire, le voici: Que la décision prononcée par des Bràhnanes instruits ait force de loi, sans contestation.
  - 109. » Les Brâhmanes qui ont étudié, comme la loi

l'ordonne, le Véda et ses branches, qui sont : les Angas, la doctrine Mimānsā ', le Dharma-Sāstra et les Pourānas ', et qui peuvent tirer des preuves du Livre révélé, doivent être reconnus comme très instruits.

- 110. » Que personne ne conteste un point de loi décidé par une assemblée de dix Brâhmanes au moins, ou par un conseil de Brâhmanes vertueux, qui ne doivent pas être moins de trois réunis.
- 111. » L'assemblée, composée de dix juges au moins, doit renfermer trois Brâhmanes versés dans les trois Livres saints, un Brâhmane imbu du système philosophique du Nyâya orthodoxe, un autre imbu de la doctrine Mimânsâ, un érudit connaissant le Niroucta ³, un légiste, et un membre de chacun des trois premiers ordres.
- 112. » Un Bråhmane ayant particulièrement étudié le Rig-Véda, un second connaissant spécialement le Yadjous, un troisième possédant le Sâma-Véda, forment le conseil de trois juges pour la solution de tous les doutes en matière de jurisprudence.
- 113. » La décision même d'un seul Brâhmane, pourvu qu'il soit versé dans le Véda, doit être considérée comme
- Mîmânsâ, l'un des systèmes philosophiques des Indiens. Voy. les Mémoires de M. Colebrooke sur la Philosophie indienne.
- "Voyez ci-dessus, Liv. III, st. 252. J'ai dit, dans la note que j'ai jointe à cette stance, que les Pourânas, dans la forme qu'ils ont maintenant, étaient regardés comme modernes; cette opinion,
- qui est celle de quelques savans, mérite probablement d'être soumise à un nouvel examen. L'âge des divers monumens de la littérature indienne est loin d'être fixé
- d'une manière certaine.

  <sup>3</sup> Niroucta, l'un des Védângas, glossaire comprenant l'explication des termes obscurs qui se rencontrent dans les Védas.

une loi de la plus grande autorité, et non celle de dix mille individus ne connaissant pas la doctrine sacrée.

- 114. » Des Bråhmanes qui n'ont pas suivi les règles du noviciat, qui ne connaissent pas les Textes saints, et n'ont d'autre recommandation que leur classe, fussent-ils au nombre de plusieurs mille, ne sont pas admis à former une assemblée légale.
- 115. » La faute de celui à qui des gens ineptes, pénétrés de la qualité d'obscurité, expliquent la loi qu'ils ignorent eux-mêmes, cette faute retombera sur ces hommes, et cent fois plus considérable.
- 116. » Les actes excellens qui conduisent à la béatitude éternelle vous ont été déclarés; le Dwidja qui ne les néglige pas obtient un sort très heureux.
- 117. a C'est ainsi que le puissant et glorieux Manou, par bienveillance pour les mortels, m'a révélé entièrement ces lois importantes qui ne doivent être un secret que pour tous les hommes indignes de les connaître.
- 118. » Que le Brâlmane, réunissant toute son attention, voie dans l'Ame divine toutes les choses visibles et invisibles; car en considérant tout dans l'Ame, il ne livre pas son esprit à l'iniquité.
- 119. » L'Ame est l'assemblage des Dieux; l'univers repose dans l'Ame suprême; c'est l'Ame qui produit la série des actes accomplis par les êtres animés.
- 120. » Que le Brâhmane contemple par le secours de la méditation, l'éther subtil dans les cavités de son corps; l'air, dans son action musculaire et dans les nerss

du toucher; la suprême lumière du feu et du soleil, dans sa chaleur digestive et dans ses organes visuels; l'eau, dans les fluides de son corps; la terre, dans ses membres;

- 121. » La lune (Indou), dans son cœur; les Génies des luit régions ', dans son organe de l'ouie; Viclinou ', dans sa marche; Hara ', dans sa force musculaire; Agni, dans sa parole; Mitra ', dans sa faculté excrétoire; Pradjăpati, dans son pouvoir procréateur;
- 122. Mais il doit se représenter le grand Étre (Para-Pouroucla) comme le souverain maître de l'univers, comme plus subtil qu'un atôme, comme aussi brillant que l'or le plus pur, et comme ne pouvant être conçu par l'esprit que dans le sommeil de la contemplation la plus abstraite.
- 123. » Les uns l'adorent dans le feu élémentaire, d'autres dans Manon, Seigneur des créatures; d'autres dans Indra, d'autres dans l'air pur, d'autres dans l'éternel Brahme.
- 124. » C'est ce Dieu qui, enveloppant tous les êtres d'un corps formé des cinq élémens, les fait passer successivement de la naissance à l'accroissement, de l'accroissement à la dissolution, par un mouvement semblable à celui d'une roue.
- ' Ces Génies des huit régions ou points cardinaux sont: Indra, Agni, Yama, Nairita, Yarouna, Vâvou, Couvéra et Isa.
- Vichnou, nommé cette seule fois dans le Texte de Manou, n'est sans doute ici qu'un Dieu secondaire, peut-être celui des douze
- Âdityas qui porte ce nom (Voyez ci-dessus, Liv. XI, st. 221). Les Pourânas font de Vichnou un Dieu supérieur à Brahmâ.
- <sup>9</sup> Hara, nom de l'un des onze Roudras. Voy. ci-dessus, Liv. XI, st. 221.
  - 4 Mitra, un des douze Adityas.

125. » Ainsi l'homme qui reconnaît dans sa propre âme, l'Ame supréme présente dans toutes les créatures, se montre le même à l'égard de tous, et obtient le sort le plus heureux, celui d'être à la fin absorbé dans Brahme. »

126. Ainsi termina le Sage, et le Dwidja qui lit ce code de Manou, promulgué par Bhrigou, sera toujours vertueux et obtiendra la félicité qu'il désire.

## NOTE GÉNÉRALE.

Les savans Indiens pensent unanimement que plusieurs des lois faites par Manou, qui est réputé leur plus ancien législateur, étaient bornées aux trois premiers âges du monde, et n'ont point de force dans l'âge actuel, quelques unes d'entre elles étant certainement hors d'usage; et ils fondent leur opinion sur les textes suivans, qui sont réunis dans un ouvrage intitulé MADANA-BATNA-PRADIPA.

1. Cnatou ': Dans l'âge Cali, un fils ne peut pas être engendré avec une veuve par le frère de l'époux décèdé; une demoiselle une fois donnée en mariage ne peut pas non plus être donnée une seconde fois, ni un taureau être offert en saerifice, ni un pot à l'eau être porté par un étudiant en théologie.

II. Valuasparti. 1. Des autorisations à des pareus d'engendrer des enfuns avec des veuves ou avec des femmes mariées, lorsque les maris sont morts ou impuissans, sont mentionnées par le sage Manou, mais défendues par lui-même par rapport à l'ordre des quatre âges; un acte semblable ne peut pas être fait légalement dans cet âge par tout autre que le mari.

buent des codes de lois qui existent encore en totalité ou en partie. Voyez la préface du Digest of Hindu law on contracts and

successions.

<sup>&#</sup>x27; Cette note a été jointe par William Jones à sa traduction; je l'ai traduite de l'anglais.

l'ai traduite de l'anglais.

Cratou, Vrihaspati, Parâsara
et Nârada sont de saints personnages auxquels les Indiens attri-

- 2. Dans les premier et second âges, les hoinmes étaient doués d'une piété véritable et d'un savoir profond; ils étaient de même dans le troisième âge; mais dans le quatrième, une diminution de leurs pouvoirs intellectuels et moraux fut ordonnée par leur créateur:
- Aínsi des fils de différentes sortes furent acquis par les anciens Sages; mais de tels fils ne peuvent plus être adoptés par les hommes privés de ces éminens pouvoirs.
- III. Paràsara: 1. Un homme qui a eu des rapports avec un grand criminel, doit abandonner son pays dans le premier âge; il doit quitter sa ville dans le second; sa famille dans le troisième; mais dans le quatrième, il lui faut seulement s'éloigner du coupable.
- 2. Dans le premier âge, il est dégradé par une simple conversation avec un homme dégradé; dans le second, en le touchant; dans le troisième, en recevant de la nourriture de lui; mais dans le quatrième, le pécheur seul est chargé de sa faute.
- IV. NĂRADA: La procréation d'un fils par un frère du mort, l'action de tuer des bestiaux pour recevoir un hôte, le repas de viande au service funèbre, et l'ordre de l'ermite sont défendus ou hors d'usage dans le quatrième âge.
- V. ÂDITYA-POURÂNA: 1. Ce qui était un devoir dans le premier âge, ne doit pas, dans tous les eas, être fait dans le quatrième; car, dans le Cali-youga, les hommes et les femmes sont adonnés au péché:

- a. Tels sont un noviciat coutinué pendant un temps très long, et la nécessité de porter un pot à l'eau; le mariage avec une parente paternelle, ou avec une proche parente maternelle, et le sacrifice d'un taureau;
- 3. Ou d'un homme, ou d'un cheval; et toute liqueur spiritueuse doit, dans l'âge Cali, être évitée par les Dwidjas; il doit en être ainsi même de l'action de donner une seconde fois une jeune femme mariée, dont le mari est mort avant la consommation, et de la part plus considérable d'un frère aîné, et de la procréation d'un enfant avec la veuve ou la femme d'un frère.
- VI. SMRITT: 1. La commission donnée à un homme d'engendrer un fils avec la veuve de son frère; le don d'une jeune femme mariée, à un autre prétendu, si son mari est mort tandis qu'elle reste vierge;
- Le mariage des Dwidjas avec des demoiselles n'appartenant pas à la même classe; le meurtre dans une guerre religieuse de Brâlmanes qui attaquent avec l'intention de tuer;
- 3. Une relation quelconque avec un Dwidja ayant passé la mer dans un vaisseau, quoiqu'il ait fait une expiation; l'action d'accomplir des sacrifices pour des gens de toutes sortes, et la nécessité de porter un pot à l'eau;
- 4. L'action de marcher en pélerinage jusqu'à la mort du pèlerin, et d'immoler un taureau dans un sacrifice; celle d'accepter une liqueur spiritueuse même à la cérémonie appelée Sôtrâmani;
  - 5. Celle de recevoir ce qui a été gratté du pot de beurre

clarifié, lors d'une oblation au feu; celle d'entrer dans le troisième ordre, ou celui des ermites, quoique cela soit prescrit pour les premiers âges;

- 6. La diminution des crimes en proportion des actes religieux et des connaissances sacrées des coupables, a la règle d'expiation pour un Br\u00e4hmane s'\u00e9tendant jusqu'\u00e4 la mort;
- 7. La faute d'entretenir des liaisons avec des coupables; l'expiation secrète d'acuen des grands crimes, excepté le vol; l'action de tuer des animaux en l'honneur des hôtes éminens ou des ancêtres;
- 8. La filiation de tout autre qu'un fils légalement engendré on donné en adoption par ses parens; l'action de quitter une femme légitime pour une faute moindre que l'adultère;
- 9. Ces parties de la loi ancienne ont été abrogées par les sages législateurs, suivant que les cass se sont présentés au commencement de l'âge Cali, dans l'intention de garantir le geure humain du mal.

Il est à remarquer, sur les textes précédens, que aucun d'eux, à l'exception de celui de Vrihaspati, n'est cité par Coulloûca, qui ne semble jamais avoir considéré aucune des lois de Manou comme restreinte aux trois premiers âges; que celui de la Smriti, ou du code sacré, est cité sans le nom du législateur, et que la prohibition, dans tout âge, de la défense personnelle même contre des Brâhmanes, est en opposition avec un texte de Soumantou, avec l'exemple et le précepte de Crichna lui-même, suivant le Mahâbhârata, et même avec une sentence du Véda, par laquelle il est enjoint à tout homme de défendre sa propre vie coutre tous les violens agresseurs.

¹ Crichna est le Dieu Vichnou incarné; William Jones fait sans doute ici allusion an second châpitre de la Bhagavad-Gîtâ, épisode du Mahâbhârata, grand poëme épique d'une haute céléhrité, que l'on croit avoir été composé près de mille ans avant notre ère. La Bhagavad-Gitâ est un dialogue philosophique entre Crichna et son élève Ardjouna.

# TABLE DES MATIÈRES.

### LIVRE PREMIER.

Canation.... page 1 Obscurité primitive, stance 5. L'Etre suprême la dissipe, 6. Création des canx, 8. L'œuf du monde, Brahmâ, 9. Nàrâyana, 10. Création du ciel et le la terre, 15. Création des livers principes, 14-20. Production des trois Védas, 23. Création du Brâhmane, du Kchatriya, du Vaisya et dn Soudra, 51. Virâdj, 52. Ma-nou, 53. Les dix Pradjâpatis, 64, 35. Création des Manous, des Divinités inférieures, d astres, des hommes, des animaux, des plantes, 36-40. Repos de l'Etre suprême, 51. Son réveil, 52. Destructions et créations successives de l'Univers, 57. Le code de lois, 58. Bhri-

you, 59. Les sept Manous, 61, 2. Divisions du temps, 64. Jour et nuit des Pitris, 66. Jour et nuit des Dieux, 67. Age humains, 60, 70. Age Dieux, 71. Jour et nuit de Brahma, 72. Réveil de l'Etre suprême, 74. L'esprit divin, 5. Les cinq élémeus, 75-78 Période d'un Manou, 79. Des-cription des âges humains, 81-86. Devoirs des quatre classes, 87-91. Supériorité et pri-viléges des Brâhmanes, 93-101. Droit des Brähmanes d'enseigner le code, 103. Excellence du code, 106. Autorité des coutumes immémoriales, 108-110. Table sommaire des matières, 111-118.

#### LIVRE SECOND.

Sacsitassi, 2000ciar. . . page 26.
Les devoirs, 1t. Bases de la loi,
6. Le devoirs, 1t. Bases de la loi,
6. Le develsation et la tradition,
16. Privilège des Dividjas de
lire le code, 16. Pays de Brahmarchi, 19. Madhyadesa;
11. Arjviarta, 22. Sacremens, 27.
Cerémonie de la naissance, 29.
Don d'un nom, 50. Cerémonie
de la tonissance, 25. Exoque de
l'investiture, 36-58. Vrátyas
ou excommentés, 55. Vyáte

men des dièves en théologie, 4, Ceintures, 2, 3. Cordons et 4, Ceintures, 2, 4. Ceintures, 2, 4. Entrous serés 4,6 Bitons, 65-47. Devoir de la medicité, 49, 50. Repas du novice, 51, 52. Abbutions, 53. Part de la main qui doit servir à l'ablution, 58, 59. Manière de faire l'ablution, 66-62. Position du cordon sacré, 63. Cerémonies pour les femmes, 66, 67. Etude du Veda, 70. Le monosyllabe Aum, les trois Mots, 18 Sivitir, 74-87. Les once organece des sens, 89.

92. Nécessité de les dompter, 5-100. Récitation de la Savitri, le matin et le soir, 101-103. Personnes auxquelles on pent seigner le Véda, 109. Défense de l'enseigner à un élève indigne, 112-115. Egards dus aux supérieurs, 117-121. Formules de salutation, 122-129. Respects dus à certains parens, 130-133. Égards dus à certaines personnes, 135-159. Atchârya, ou instituteur, 140. Oupadhyâya, ou précepteur, 141. Gourou, ou maître spirituel, 142. Ritwidj, ou prêtre célébrant, 143. Supériorité de la naissance spirituelle, 146-148. Mérite du savoir, 149-158. Étude du Véda prescrite an novice, 164-168. Naissance divine par la Sâvitrî, 170. Actes pieux rescrits au novice, 173-176. lègles d'abstinence, 177-181.

Manière de mendier, 182-100 Conduite de l'élève à l'égard de son instituteur, de ses propres parens, des hommes respectables, et des femmes de son institutenr, 191-217. Devoirs pieux du lever et du coucher du soleil, 219-222. Le souverain bien, 224. Respect dû à un instituteur, à un père, à une mère, à un frère aîné, 225, 226. Égards que méri tent un instituteur, un père et une mère; récompenses obtenues par celui qui les respecte, 8-237. Devoir de l'élève à l'égard d'nn instituteur qui n'appartient pas à la classe sacerdotale, 241, 242. Noviciat limité, 243-245. Présens que doit faire l'élève à son maître spiritnel, 246. Devoir de celui qui passe sa vie dans le noviciat, 247, 248.

# LIVRE TROISIÈME.

MASIAGE; DEVOIRS DU CHEF DE FA-MILLE.... page 71 Durée du noviciat, st. 1. Mariage, 4. Degré de parenté prohibé, 5. Familles auxquelles on ne doit pas s'allier, 6, 7. Observations sur le choix d'nne jeune fille, 8-11. Injonction d'épouser en premières noces une femme de sa classe; danger d'agir autrement, 12-19. Modes de mariage au nombre de huit; description de ces modes, leurs avantages et leurs desavantages, 20-42. Union des mains, 43, 44. Saison naturelle des femmes, 45, 46. Nuits permises, nuits interdites, 47-50. Défense au père de recevoir de gratification en mariant sa fille. 51. Injonction d'honorer les femmes et de leur faire des présens; avantages qui en résnltent, danger de ne pas le faire, 55-62. Causes de perte ou d'élévation pour les familles. 63-66. Les cinq endroits on ustensiles meurtriers, 68, Les cinq oblations journalières prescrites au chef de famille; avantages de ces oblations, 60-76. Importance de l'ordre du maître de maison, 77-79. Nécessité des cinq oblations, 80, 81. Sråddha journalier anx Månes, 82. Oblations de riz et de beurre clarifié, 84-95. Devoir de l'hospitalité; égards dus aux

hôtes, 94-115. Moment où le maître de maison doit manger, 116-118. Sråddha mensuel en l'honneur des Mânes, 122-127. Nécessité de n'y admettre que des Brahmanes honorables, 128 - 135. Défense d'y inviter des amis, 158-141. Défense d'inviter un ennemi, 144. Brâhmanes qui doivent être conviés, 145, 146. Énumération des hommes indignes d'être admis un Sråddha, en l'honnenr des Dienx et des Manes, 150-167. Punition de ceux qui les reçoivent, 170-182. Brâhmanes capables de purifier une assemblée souillée par des hommes inadmissibles, 185-186. Énumération des Pitris, 192-199. Libation d'ean qu'il faut leur adresser, 202. Nécessité de faire précéder et suivre un Srâddha des Mânes, d'un Srâddha des Dienx, 204, 205. Place qu'il faut choisir pour le Srâddha. 206, 207. Oblation an feu, 210. 211. Offrande des trois gâteaux ou pindas, 215-223. Repas, mets qui doivent en faire partie; manière de les apporter et de les servir, 224-250. Lecture ju'il faut faire, 232. Nécessité e les mets soient ehauds, 236, 237. Individus qu'il faut écarter, 230-242. Sráddha pour un Brâhmane récemment décédé, 247. Fin du repas, 251. Le mot Swadha, 252. Choses avantageuses pour le Sråddha des Mânes, et pour celui des Dieux, 255, 256. Prière adressée anx Mânes par le maître de maison, 25q. Enumération des diverses oblations qui causent le plus de satisfaction aux Mânes, 267-275. Jours convenables pour un Srâddha, 276. Moment de la journée qu'il faut choisir, 278. Importance de la libation d'eau, 283. Vighasa et Amrita, 285.

### LIVRE QUATRIÈME.

MOYENS DE SUSSISTANCE; PRÉCEPTES.

page 122 Moyens de subsistance, st. 4-9 Règles de conduite pour le ma tre de maison, 13-24. Sacrifices qu'il doit faire, 25-2 Injonetions et défenses de diverses sortes, 29-87. Les vingt et un enfers, 88-90. Récitation de la Savitri, 93, 94. Cérémonies de l'Oupâcarma et d 'Outsarga, 95, 96. Cas où la ecture des Védas doit être interrompue, 101-127. Préceptes divers, 128-178. Personnes avec esquelles on doit éviter tonte querelle, 179, 180. Récom-

ense de cette conduite, 181-185. Danger de recevoir des présens, 186-194. Hypocrites, 195-200. Devoirs moraux, devoirs pieux, 204. Saerifices auxquels on ne doit point assister, 5, 206. Personnes dont il ne fant pas recevoir de la nourriture, 207-217. Punitions de cenx qui en acceptent, 218-221. Pénitence à subir dans ce cas. 222, 223. Mérite de la bienfaisance; récompense des hommes néreux, 224-235. Avantages de la vertu, 238, 245. Importanec des alliances honorables, 244, 245. Choses que l'on peut accepter, 247-250. Cas où l'on peut recevoir de tont le monde, 251. Hommes qui peuvent manger la nourriture de leurs supérieurs, 253. Mérite de la véracité, 254-256. Les trois dettes, 257.

### LIVRE CINQUIÈME.

REGLES D'ABSTINENCE ET DE PUBIFI-CATION DES FEMMES. . . page 165 Causes de mort ponr les Brâhmanes, st. 4. Alimens defendas, 6-9. Exception, 10. Animanx qu'on doit éviter, 11-15. Poissons dont l'usage est permis, 16. Autres animaux défendus ou permis, 17, 18. Pénitences de ceux qui ont enfreint ces règles, 19-21. Droit de manger de la viande dans les sacrifices, 22, 23. Cas où l'on peut et même où l'on doit manger de la viande; règles à ce sujet; mérite de ceux qui s'y conforment; punitions de ceux qui ne s'y soumettent pas ; mérite de ceux qui s'abstiennent de viande , 26-56. — Règles de purification pour les sapindas et es samânodacas, à l'occasion

d'une mort ou d'une naissance, 57-104. Choses qui purifient, 105-100. Purification des ustensiles, 110-126. Choses pures pour les Brahmanes, 127. Choses exemptes d'impureté. 128-133. Purification du corps. 134-140. Choses qui ne souillent pas, 141,142. Purifications diverses, 143-145. Dépendance des femmes, 147-149. Lenrs occupations, 150. Fidélité qu'elles doivent à leurs maris, 151-156. Règles de conduite pour une femme après la mort de son 7-160. Punition de la mari, 15 femme infidèle à son mari, 161-164. Mérite de la femme vertueuse, 165, 166. Ses fun railles, 167. Second mariage du Dwidja, 168.

#### LIVRE SIXIÈME.

Devois De L'Assacoière et no névor ascérique. . . . page 194. Retraite du chef de famille dans la forêt, st. 1-4. Oblations et sacrifices qu'il doit faire; pratiques qu'il doit suivre; choes qu'il doit manger ou éviter, 5-52. . Passage de l'anacho-rète (Yânaprastha) dans le quatrième ordre, 53. Défense de passer dans le quatrième ordre avant d'avoir acquitté les trois

dettes, 54-57. Cas où cela se pent, 58, 50. Conduite du dévot ascétique (Yail); règles qu'il doit suivre; méditation à laquelle il doit se liver; moyen d'obtenir la béatitude, 4; 4-85. Les quatre classes de dévots ascétiques, 86. Supériorité de l'ordre du maître de maison, 87-90. Devois essentiels au nombre de dix, 91, 92. Règle particulière, 94, 63.

#### LIVRE SEPTIÈME.

CONDUITE DES BOIS ET DE LA CLASSE MILITAIRE. . . . . . . . page 211. Création d'un roi, st. 3, 4. Respect qu'on doit avoir pour lui -q. Création du génie du châtiment, 14. Utilité du châtiment, 15-25. Qualités nécessaires pour l'infliger à propos; avantages qui en résultent; dangers d'une condnite opposée, 26-34. Devoirs d'un roi; avantages d'une sage conduite, 7-44. Vices, au nombre de dix-huit, qu'il faut éviter, 5-53. Choix des ministres; lélibérations, 54-59. Employ secondaires, 60-62. Qualités requises dans nn ambassadeur; ses devoirs, 63-67. Choix d'une résidence, 69. Avantages d'une forteresse, 70-75. Construc-tion d'un palais, 76. Mariage, 77. Conseiller spirituel et chapelain, 78. Perception du revenu annuel, 80. Nécessité de faire des présens aux Brâhma-nes, 82-86. Devoirs d'un Kchatriva dans le combat, 87-95. Partage dn butin, 96, 97. Conduite d'un prince ambitieux, 99-106. Movens de réduire les

ennemis, 107-109. Injonction au roi de protéger les peuples,

110-112. Précautions à prendre

pour la sûreté du royaume; choix de différens délégués,

114-124. Salaire des gens at-

tachés au service du roi, 125, 126. Impôts et taxes, 127-130.

Choix d'un principal ministre, 141. Protection due anx neuples, 142-144. Lever du roi; audience, 145, 146. Conseil des ninistres; nécessité de tenir es décisions secrètes, d'écarter les intrns, 147-150. Sujets de délibération ; énumération des puissances alliées, ennemies ou neutres; choses à méditer, 151-Les six ressources, 10 Circonstances dans lesuelles il faut faire la guerre ou la paix, ou chercher un allié puissant, 169-176. Mesures à prendre, 177-180. Invasion du territoire ennemi. 181. Temps convenable pour nne expédition, 182. Précautions nécessaires, 184-186. Disoosition des troupes; ordres d ataille, 187-192. Soldats d'élite, 193. Dévastation du territoire ennemi, 195, 196. Moyens de rédnire l'ennemi, 197-200. Conduite du roi après la victoire ; différens avantages qu'il peut en retirer, 201-211. acrifices qu'un roi doit subir pour se tirer d'affaire, 212, 213. Moven qu'il doit employer pour réussir, 214, 215. Repas du roi; précautions qu'il doit prendre; momens de loisir. 216-221. Revue des troupes, 222. Rapports des émissaires. 223. Repas et divertissement du soir, 224-225.

### LIVRE HUITIÈME.

OFFICE DES JUGES; LOIS CIVILES ET CEININELLES. . . . . . page 249. Les dix-huit principaux titres de loi, 3-7. Choix d'un Brâhmane savant et de trois assesseurs our remplacer le roi, 9-11. Nécessité de ne point porter atteinte à la justice, 12-19. Défense de choisir un Soudra pour juge, 20, 21. Soins qu'il faut apporter à l'examen des causes, 23, 24. Signes extérieurs de la pensée, 25, 26 Personnes qui ont droit à la rotection du roi, 27, Objet perdu et réclamé, 50-33. Trésors découverts, 55-39. Examen des lois particulières 41. - Emprunts et dettes, 47-178. Réclamation d'une dette; manières de la recouvrer, 47-52. Demandeurs qui doivent être déboutés de leurs prétentions, 53-57. Punition de celui qui réclame ou nie faussement une dette, 59. Nécessité des témoins, 60. Témoins admissibles, 62, 63. Personnes qui ne doivent pas être admises à porter témoignage, 64-67. Témoignages admissibles dans certains cas, 69-72. Choix à faire entre des témoignages contradictoires, 75. Détails sur le témoignage, 74-78. Allocu-tion du juge aux témoins, 79, 80. Récompense future de celui qui dit la vérité, 81. Punition réservée à celui qui parle faussement, 82. Témoignage intérieur de l'âme, 85, 84, 85. -Allocution du juge au témoin , 87-101. Faux témoignage dans

une bonne intention, 104-106. Sermens, 109-113. Epreuves, 114-116. Témoignages non vaes, 118. Punition des faux témoignages, 120-123. Les dix places de châtiment, 124-125. Choses à considérer en infligeant le châtiment, 126-136 — Détermination des pois d'or, d'argent et de cuivre Amendes , Amende à infliger à celui qu nie une dette, 139. Fixation de l'intérêt ; gages ; choses êtées, 140-157. Cautions 158 - 162. Causes de nullité 163-165. - Depôts; manièr le les réclamer; moyens de re connaître la vérité en cas d dénégation; punition d'un dé-positaire infidèle; cas où on n'est pas responsable d'un dépôt, 179-195. - Fraude dans une vente, dans un marché ou dans un mariage, 197-205. - Partage du bénéfice entre associés, 206-211. — Cas où l'on peut-reprendre une chose donnée 212, 213. Circonstances où le salaire peut être refusé, 214-217. Loi concernant les engagemens non remplis et la ru ture d'un marché, 218-225. Punition d'une fraude dans un mariage, 224. Pacte nuptial complet au 7º pas, 227. — Re lemens concernant les propi taires et les gardiens de bestiaux, 229-244. Contestations relatives aux limites; moyens le reconnaître les bornes, et de s déterminer, 245-265. — Punitions des propos injurieux,

266-277. — Réglemens relatifs aux mauvais traitemens et aux dommages, 278-287. Circonstances où le cocher d'une voiture est exempt d'amende pour un accident; cas où il doit en payer, 290-298. - Pcines diverses à infliger aux voleurs. 301-343. Soin que doit avoir un roi de les réprimer, 302-311, 343-347. Cas où l'on peut prendre les armes, 548-351. Punition de l'adultère et du viol, 352-385. Défense au roi de prononcer sur les devoirs des Dwidjas, 500, 301. Réglemens relatifs à un festin, 592, 393. Individus qui ne doivent pas payer de taxes, 594. Réglemens relatifs au tisserand et au blanchisseur, 396, 597. Taxes établies sur les marchandises, 398-401. Fixation du prix des marchandises et des poids et mesures, 402, 403. Péage; frêt, 404-407. Accidens en bateau. 408, 409. Injonction au Vaisya et au Soûdra de remplir lenra devoira. 410. Défense de faire remplir des fonctions serviles à des Dwidjas, 412. Servitude des Soudras, 413, 414. Serviteurs de sept sortes. 415. Permission donnée à un Bráhmane de prendre le bien d'nn Soûdra, 417.

#### LIVRE NEUVIÈME.

Lois civiles et criminelles; devoirs de la classe commerçante et de la classe servile.. p. 316 Lois concernant la conduite de

l'homme et de la femme, st. 1-31. Dispositions relatives aux enfans; comparaison du champ et de la semence, 32-56. Autorisation donnée à une femme de concevoir du fait d'un autre que son mari, 57-68. Lois relatives aux femmes, 69-103. Partage des successions, 104-220 Supériorité du fils aîné, 106, 107. Le fils d'une fille, 127. Etymologie du mot Pontra 158. Les douze sortes de fils, 158-160, 166-178. - Jeux de hasard et combats d'animaux, 221-228. Punition des quatre principaux crimes, 235-242. Défense au roi de s'approprier le bien d'un grand criminel, 243-247. Injonction à un roi de punir les criminels, de protéger les gens de bien, et de réprimer les voleurs; moyens de les découvrir et de s'en emperer, 248-260. Punitions des vols et de divers délits, 270-293. Les cinq membres d'nn royaume 294-297. Comparaison du roi et d'nn des âges, 301, 302. Pouvoir et attributs du roi, semblables à ceux de plusieurs Divinités, 303-311. Pouvoirs xtraordinaires des Brâhmanes; danger de les irriter; honneurs qui leur sont dus, 3:5-3:9. Importance de l'nnion de la classe militaire et de la classe sacerdotale, 520-322. Fin d'un onarque, 323. Devoirs d Vaisyas et des Soudras, 325-335.

#### LIVRE DIXIÈME.

CLASSES MÊLÉES; TEMPS DE DÉ-TRESSE . . . . . . . . . page 370 Classes mêlées; emplois et professions des individus qui font partie de ces classes; signes anxquels on doit les reconnaître. st. 5-68. Devoirs et movens de subsistance des Brahmanes, des Kchatriyas et des Vaisvas, 74-80. Conduite d'un Brâhmane et d'un Kchatriya en cas de détresse; professions qu'ils peuvent exercer; choses qu'ils doient éviter de vendre, 81-94. Défense à tout homme de pratiquer le devoir d'une classe plus evée que la sienne, 95-97. Manière de vivre d'un Vaisya et d'un Soûdra en cas de dé-

tresse, 98-100. Conduite d'un

Brâhmane qui, dans un moment de détresse, ne veut pas adopter les pratiques des Vaisyas, 101, 102. Exemples, 105-108. Actes plus ou moins désapprouvés, 109-111. Choses qu'on peut recevoir plus innocemment que d'autres, 114. Moyens d'acquérir du bien, 115 Modes de subsistance en cas de détresse, 116, 117. Impôts que peut lever un roi en cas de nécessité, 118-120. Devoir d'nn Soudra en cas de détresse; mérite de servir un Brâhmane, 121, 122. Actes des Dwidjas que les Soudras peuvent remplir, 126-128. Défense à un Soûdra d'amasser de trop grandes richesses, 129.

### LIVRE ONZIÈME.

PÉNITENCES ET EXPLATIONS . . p. 393 Bråhmanes auxquels on doit donner des aumônes, st. 1-6. Droit de boire le soma, 7, 8. Cas où l'on peut prendre certaines choses, 11-21. Défense de substituer sans nécessité le devoir secondaire au devoir principal. 8-50. Pouvoir des Brahmanes; imprécations, 31-34. Règles relatives aux oblations et aux sacrifices, 36-40. Nécessité des expiations; infirmités causées par certaines fautes, 44-53. Les cinq crimes principaux, et les autres crimes presque aussi grands, 54-58. Crimes secondaires, 59-66. Autres péchés, 67-70. Expiation du meurtre d'un Brâhmane, 72-89. Pénitences des hommes qui ont bu des liqueurs spiritueuses, 90-97. Expiations de ceux qui ont volé de l'or, 98-101. Expiations de ceux qui ont souillé le lit de lenr père, 103-106. Pénitences des fautes secondaires, 108-117. Pénitence de celui qui a viole ses vœux de chasteté, 118-123. Autres pénitences, 124, 125. Expiation de divers meurtres ou dommages, 126-145. Pénitences de cenx qui ont bn des liqueurs spirituenses inférieu-res, ou mangé des alimens défendus, 146-160. Expiations des vols, 161-168. Expiations du péché charnel, 169-178. Expiations de ceux qui ont eu des rapports avec les pécheurs,

180, 181. État du criminel dégradé, 182-185. Réhabilitation, 186, 187. Pénitence des Vrâtyas, 191. Expiations de diverses fautes, 192-210. Explication des pénitences, 211-

225. Moyens d'effacer nne faute, 227. Mérite dn repentir, 228, 229. Excellence de la dévotion et dn savoir, 254-247. Expiation des fantes secrètes; prières qui les effacent, 248-264.

#### LIVRE DOUZIÈME.

TRANSMIGRATION DES AMES : BÉATI-TUBE FINALE . . . . . page 459 Distinction des bonnes et des mauvaises actions de diverses sortes; fruits qu'elles produisent, st. 1-10, L'ame et le corps, 12. L'intelligence, 13. Production des esprits vitaux, 15. Corps destiné aux tourmens de l'enfer, 16. Punition des mauvaises actions dans l'enfer ; récompense des bonnes œnvres dans le paradis, 16-23. Les trois qualités de bonté, de passion et d'obscurité; actes qui en procèdent, 24-38. Transmigrations produites par ces qualités, 50-50. Passage des fames des crimineis dans divers corps, en punition de leurs fautes; châtimens des manvaises actions, 55-81. Actes qui mêment à la beatintel êinale, 82-87. Excellence du Vécla, 94-106. Autorité des propositions de l'étre saprème, 118-12. Défense aux ignorans d'expliquer la loi, 114-115. Contemplation de l'Être saprème, 118-12.

#### NOTE GENERALE.

Note de William Jones, relative à celles des lois de Manou qui sont considérées n'être plus en vigueur dans l'âge actnel.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DES NOMS PROPRES

ET

### DES TERMES RELATIFS A LA RELIGION ET AUX USAGES.

#### Α

ADJIGARTA, Liv. X, st. 105.
AGASTYA, saint fameux, V, 22.
AGNI, Dieu du feu, régent du

sud-est, III, 85; IX, 514.

Anancara, le sentiment du moi,

I, 14.
AHOUTA, adoration sans offrande,
III, 73, 74.

AKCHAMALA, femme de Vasichtha, 1X, 23.

ANBACHTEA, homme né d'un Brâhmane et d'une Vaisyà, X, 8, 42. AMBITA, ambroisie, II, 162, note.

Andrael, salut respectueux, II,
70.
Andraa, fils d'un Vaidéha et d'une

Cârâvarâ, X, 36, 48.
Angas ou Védangas, livres sacrés

Anguas, l'un des dix Pradjapatis, I, 35.

Anoumari, déesse, III, 86.

Antravasari, homme né d'un

Tchandàla et d'une Nichàdi,

X, 3g.

ANTARIKCHA, Patinosphère, I, 13.

APSARAS, nymphes, I, 57, note.

Asouras, Titans, génies en hosti-

Asouras, Titans, génies en ho lité avec les Dévas, I, 57. Aswamiona, sacrifice du cheval, V, 53.

Aswis, médecins des Dieux, IV,

ATHARVA-VÉDA, XI, 53.
ATHERITCHURA, pénitence, XI, 213.

ATTHI, hôte, III, 102.

ATRI, l'un des Pradjapatis, compté
au nombre des législateurs, I,

au nombre des legislateurs, 1, 35; III, 16. Avashaitha, sacrifice supplémen-

taire, XI, 82.

Avasatura, fen ainsi nommé, III, 100, note.

Avyacra, principe invisible, XII,

Aun, le monosyllabe sacré, nom mystique de la Divinité, II, 74.

### i

Assisa, homme né d'un Brâhmane et d'une Ambachthâ, L. X, st. 15.

Aduryas, génies qui président aux douze mois, XI, 221. Anavanîya, feu du sacrifice, II,

231, note. Anindica, fils d'un Nichâda et

d'une Vaidéhî, X, 37.

ARYANATA, séjour des hommes honorables, II, 22. ATCHARYA, instituteur, II, 140. ATMA, Pâme, VIII, 84. Avarra, fils d'un Brähmane et d'une Ougrà, X, 15. Avogava, fils d'un Soûdra et d'une Vaisyà, X, 12, 48.

В

Ball, oblation, L. III, st. 87. BHADRACALI, III. 80. BHARADWADJA, Richi, X, 107. BROUR, BROUVAH, SWAR, mots sacrés signifiant : terre, atmosphère, ciel, II, 76. BROUTATMA, le corps, XII, 12. Berigou, l'un des Pradjàpatis, I, 35 ; III , 16. BOUDDRI, l'intelligence, I, 15, note. BRAHMA, le Créateur, I, 9. Brahmanas, préceptes, partie du Véda, I, 3, note. BRAHMANE, homme de la classe Cali-rocca, quatrième âge, L. I. st. 68, note: 81 et suiv. Calpa, jour de Brahmâ, I, 72.

Brahmari, femme de la classe sacerdotale.

Brahmaren, contrée, II, 19.

Brahmaren, oblation de la sainte Ecriture, II, 106.

Brahmarenai, élève en théologie, novice, II, 41.

sacerdotale, I. 31, 88.

BRARMAVARTA, pays ainsi nommé, II, 17. BRARMA, l'Étre suprème, éternel, infini; principe et essence du monde, 1, 98. BRARMYA-HOUTA, offrande divine,

III, 73, 74.

С

CAMANDALOU, aiguière, II, 64, note. CAMBODIAS, X, 44. CANTACOUBIA, II, 19, note. Carana, homme né d'un Vaisya et d'une Soûdrâ, X, 6, note. Caravara, fils d'un Nichâda et d'nne Vaidéhî, X, 36. CARCHAPANA, poids de cuivre, VIII, 136. CASYAPA, saint ou Richi, 1, 37, note; IX, 129. CATAPOUTANA, génie malfaisant, XII, 71. Cavi, fils d'Angiras, II, 151. Corsa, saint ou Richi, XI, 249. Couccouraca, fils d'un Soûdra et

d'une Nichâdî, X, 18. Counou, déesse, III, 86. Coulla, étendue de terrain, VII, 119. Coumma, mesure de capacité,

VIII, 320. Conna, adultérin né pendant la vie du mari, III, 174. Cousoukchéras, III, 19, note. Cousa, herbe sacrée (Poa cyno-

suroides), II, 75.
Couvána, Dieu des richesses, et régent du Nord, III, 87.
Caarou, l'un des Pradjâpatis, I, 35.

Chichrala, poids d'or, d'argent ou de cuivre, VIII, 154. Caita - rouga, le premier âge, l'âge d'or, I, 68, note; 81 et suiv. D

DAKCHINA, feu des cérémonies, L. II, st. 231. DARADAS, X, 44. Dávas, Dieux, génies du ciel, I, 36, note. DHANWANTARI, Dieu de la médecine, III, 85.

DHABANA, poids d'or on d'argent, VIII, 135. DHARMA, Dieu de la justice, IX,

DRABNA-SASTRA, Livre de la loi, II, 10. DRIGVANA, fils d'un Brâhmane et

d'une Ayogavî, X, 15, 49.

DIATA, coiffure particulière, II, 219, note. Dilva, l'intelligence, XII, 13.

Daavidas, X, 44. DRICHADWATÎ, rivière, II, 17. DRONA, mesure de capacité, VII,

Drava, Déesse du ciel, III, 86.

DWAPASA-TOUGA, second age, I, 68, note; 83 et suiv. Dwidia, homme régénéré, mem-

bre de l'une des trois premières classes, II, 26, note.

E

Exoppicara, Sraddha en l'honneur d'une seule personne, L. III, st. 247.

G

GANDHASBAS, musiciens célestes, L. I, st. 37, note. Ganga, Déesse du Gange, VIII, 92. GARHAPATTA, feu noptial, feu sacré; un Brâhmane, en se mariant, l'allnme en prenant du feu au foyer d'une personne respectable, II, 231. Golaca, adultérin né après la mort du mari, III, 174. GOTAMA, législateur, III, 16. Gounyaca, demi-dieu, gardien

des trésors de Couvéra, XII. Gounas, qualités au nombre de

trois, XII, 24 et suiv. Govaov, directeur, maître spirituel, II. 142. Gousou (Vrihaspati), régent de la planète de Jupiter, XI, 119.

GSAMA, commune, village, VII, Gainastha, maître de maison, III, 2.

Н

HINAVAT, OU HIMALAYA, L. II, beurre faite dans le feu, Ill. st. 21, note. HIBANYAGARRHA, I, 9, note. Houra, offrande, III, 73, 74. Homa, oblation de riz et de

INDRA, chef des Dévas, roi du ciel et régent de l'Est, L. HI, st. 87.

KCHATRIYA, guerrier, homme de la classe militaire et royale, L. I, st. 31, 89. Kchattai, homme né d'un Soudra

et d'une Kchatriya, X, 12, 49. KCRÉTRADINA, l'âme, XII, 12.

KÉSANTA, cérémonie, II, 65. KHASAS, X, 44.

KINNARAS, demi-dieux qui ont une tête de cheval, 1, 39. KIRATAS , X , 44.

### L

LOCAPALAS, gardiens dn monde, L. V, st. o6.

### M

MACHA, poids d'or ou d'argent. L. VIII, st. 134. MACHACA, poids d'argent, VIII, 135.

Mangou, fils d'un Brâhmane et d'une Ougrà, X, 48. MADROUPARCA, offrande hospitalière, III, 119.

MADRYADÉSA, pays du milieu, II, 21. MAGADHA, homme né d'un Vaisya

et d'nne Kchatriya, X, 11, 47. Maharchi, saint éminent, I, 1. — Les dix Maharchis, I, 35. MAHAT, le principe intellectuel,

MAHA-YADINAS, grandes oblations au nombre de cinq, III, 69 et

suiv. MARICHTA, fils d'un Kchatriva et d'une Vaisyâ, X, 6.

MAITRAKCHADIYOTICA, malin esprit, XII, 72.

MAITRIYACA, fils d'un Vaidéha et d'une Avogavî, X, 35.

Manas, le sentiment, le sens interne, I, 14, 15, note. MANDAPALA, saint ou Richi, IX. 23.

MANOU SWAYAMRROUVA, le premier des Manous, I. 33, 61.

MANTRAS, prières des Védas, I, 5, note. MANWANTARA, période d'un Ma-

nou, I, 79. MARGAVA, fils d'un Nichada et d'une Avogavi, X, 54.

Maxircai, l'un des Pradjapatis, I. 35. MAROUTA, nom de Vâyou, XI. 121.

Manours, génies du vent, XI. Masas, mois, III, 273, note.

MATSYA, II, 1Q. Ména, fils d'nn Vaidéba et d'une Nichâdî, X, 36, 48.

Minansa, doctrine philosophique, XII, 100, 111.

### TABLE ALPHABETIQUE.

MITRA, l'un des Adityas, XII, Mount, personnage sanctifié, I,

MLETCHHAS, Barbares, II, 23; X. MOURDHARBICHICTA, fils d'un Brah-Mokena, délivrance finale, I, 98.

note.

478

N

NAGAS, dragons, L. I, st. 37. Nahoucha, prince de la dynastie lunaire, VII, 41.

Nara, l'esprit divin, I, 10. NARACAS, séjours infernaux, IV, 87 et suiv.; XII, 75 et suiv. NARADA, nom de l'un des dix Pradjâpatis, I, 35.

NARAYANA, I, 10, note. NICHADA, fils d'uu Brâhmane et d'une Soûdrà, X, 8, 48. NICHCA, poids, VIII, 137. NIHSBRY ASA, delivrance finale, XII.

82.

141.

ODRAS, L. X, st. 44. OTTAMI, troisième Manou, I, 62. Oucaa, fils d'un Kchatriya et d'une Soudrà, X, q, 49. OULKAMOUKHA, malin esprit, XII, OUPADHYATA, sous-précepteur, II,

P

PAHLAVAS, L. X, st. 44. PARCHA, quinzaiue luuaire; chaque mois est divisé eu deux quinzaines, la blauche et la noire, I, 66, note. PALA, poids, VIII, 135. PANA, poids de cuivre, VIII, 136. PANDOUSOFACA, fils d'un Tchaudâla et d'une Vaidéhî, X, 37.

PANIGRAHA, union des mains, mariage, III, 45.

PARA-POUROUCHA, le grand Étre, XII, 122.

PANTCHALA, II, 19.

PARADAS, X, 44.

VI, 65.

Parivettri, jeune frère marié avant son aîne, III, 171. Parivitti, frère aîné qui ne s'est

50, note.

note.

Nimi, roi de Mithila, VII, 41. NIEGRATA, bruit-suruaturel, I. 38, note.

mane et d'une Kchatriya, X, 6,

NIMOUCTA, glossaire des termes obscurs du Véda, XII, 111. Nissiri, divinité qui préside au

sud-onest, XI, 104. Nivîrî, Dwidja dont le cordon est attaché à son cou, II, 63. NITAMAS, devoirs pieux, IV, 204.

NYAYA, système philosophique, XII, 111.

0

OUPANATANA, initiation, investiture, II, 36, note. OUPANICHADS, traités théologiques, II, 140. Oupavîrî, Dwidja qui porte le

cordon sur l'épaule gauche, II, 63.

Paraca, genre de pénitence, XI,

PARAMATNA, l'âme nuiverselle,

pas marié avant son jeune frère, İII , 171. Parivradiaca, mendiant ascéti-

que, VI, 54, note. PAVACA, un des noms d'Agni, XI,

PINDANWAHARYA, Sråddha ainsi nommé, III, 122. PISATCHAS, vampires, génies mal-

faisans, 1, 37, note. PITRIS, ancêtres divins, Mânes, I,

37; III, 192 et suiv. PONDRACAS, X. 44.

Pouccasa, fils d'un Nichada et d'nne Soûdrå, X, 18, 49.

Poulana, l'un des dix Pradjâpatis, I, 35. Poulastra, l'un des Pradjâpatis,

I, 35. POURANA, poids, VIII, 136. Pouranas, antiques légendes, III,

232; XII, 109. Pouronita, conseiller spirituel. Pouroucha, le mâle divin, I, 11.

POUROUHOUTA, nom d'Indra, XI, 121.

note.

Pracriti, la nature, la matière première, I, 5, note.

Pradakchina, cérémonie honorifique, II, 48.

Pradjapati, Seigneur des créatures; nom donné à Brahmã, à Virâdj, aux dix Maharchis et

aux Manous, I, 34. PRADJAPATTA, genre de pénitence, XI, 211.

PRAHOUTA, offrande excellente, III, 73, 74.

PRALATA, destruction du monde, I, 6, note.

PRASITA, bon repas, III, 73, 74. Pratchétas, l'un des Pradjàpatis, 1, 35.

Pratchinaviti, Dwidja qui porte le cordon sur l'épaule droite, П, 63. PRAYAGA, II, 21.

PRITHIVÎ, Déesse de la terre, III, PRITHOU, roi de l'Inde, VII, 42;

R

IX, 44.

Richi, ou saint RICHI, saint, 1, 1. - Les sept RADJARCHI, Richis, VIII, 110. de la classe royale, L. IX, st. 67. Ritch (ou avec le mot Véda et par

Radias, qualité de passion, XII, enphonie, Rig-Véda), nom du premier des Védas, ou Livres 24 et suiv. RAHOU, le nœud ascendant persaints, I, 3, note, 23; IV, 123, sonnifié, IV, 110, note.

RAIVATA, nom du cinquième Ma-Ritous, saisons au nombre de six, nou, I, 62. III, 273, note. RAKCHASAS, géans, génics mal-Rirwini, chapelain célébrant, II, faisans, I, 37, note. 143.

RASI-TCHACKA, Zodiaque, IV, 69, Roudras, Dieux ainsi nommés XI, 221.

Sarrya, feu ainsi nommé, L. III. st. 100, note. SACALAS, offrandes, XI, 200. SACAS, X, 44. SACRA, nom d'Indra, VIII, 586. SADRYAS, génies, I, 22. SAIRINDERA, fils d'un Dasyou et d'nne Avogavî, X, 32. SARRA, branche des Védas, V, QI. Sama, nom du troisième Véda, I, 23; IV, 123, 124. Sananodacas, parens éloignés, V, SANDRYAS, devoirs pieux, II, 69. SANSITA, collection de prières des Védas, XI, 77. SARRYASÎ, dévot on mendiant ascétique, VI, 54, note. Sanscaras, sacremens, II, 26 et Santapana, genre de pénitence, XI, 212. Sarindana, Sråddha ainsi nommé, III, 247. Sarindas, parens, V, 60; IX, 187. Saranci, femme de Mandapâla, Saraswati, rivière, II, 17, note. Saraswari, Déesse de l'éloquence, VIII. 105. SARIRA, la forme visible, I, 17. SARPAS, serpens divins, I, 37. Sastra, livre, science, loi, IV, 19, note. SATANANA, poids d'argent, VIII. Sattwa, qualité de bonté, XII, 24 et suiv. Savanas, les trois momens ainsi nommés, VI, 22. Savitai, prière, II, 77. SIVA OU HARA, XII, 121. SMRITI, la tradition, la loi dont le

245. SNATACAS, mendians vertueux, XI. Soma, Dieu de la lune et chef des Bråhmanes , III , 85 ; IX , 129. Sona, plante consacrée à la lune (asclepias acida); le jus de cette plante est aussi nommé soma, III, 158; XI, 7. Soma-varsa, race lunaire, VII, 42, note. Sonaca, Mouni célèbre, III, 16. Soraca, fils d'un Tchandala et d'une Ponccasî, X, 58. Soudama, fils de Piyavana, VIII. 110. Soupasa, roi d'Ayodhya, VII, 41. Soudra, homme de la classe servile, I, 3r, 9r. SOUMOUNHA, roi, VII, 41. Sounausérha, X, 105, note. Sourannas, oiseanx divins, I, 37. Sourasénaca, II, 19. Sourra, Dieu du soleil, IV, 231. Sourta-Vansa, race solaire, VII, 42, note. Souta, fils d'un Kchatriva et d'une Bráhmanî, X, 11, 47. Souvarna, poids d'or, VIII, 135. SRADDRA, service funèbre, cérémonie en l'honneur des Dieux ou des Mânes, III, 122. Saî, Déesse de l'abondance, III, SROUTI, la révélation, l'Écriture Sainte, que les Indiens croient

avoir été révélée par Brahmâ,

SWABRAHMANYAS, prières, IX, 126.

II, 10.

sens a été conservé, mais non

dans les mêmes termes, II, 10.

noviciat, maître de maison, II,

SNATACA, élève ayant terminé son

Swappa, exclamation adressée aux Manes dans le repas funèbre, III, 223, 252.

Swapaca, fils d'un Kchattri et d'une Ougrà, X, 19.

Swarga, ciel ou paradis, séjour des Dieux et des bienheureux. XII, 20.

SWAROTCHICHA, le second Manou, I. 62.

T

Tamas, obscurité primitive, L. I, st. 5. - Qualité d'obscurité, XII, 24 et suiv.

Tamasa, le quatrième Manou, I, TANMATRAS, rudimens subtils des

élémens, I, 15, note. TAPTACRITCHHRA, pénitence ainsi

appelée, XI, 214. TARPANA, libation d'eau fraîche,

II , 176. Tchailasaca, mauvais génie, XII,

72. Тснаксиосена, le sixième Manou, 1, 62.

TCHANDALA, homme impur, né

d'un Soudra et d'une Brahmani, X . 12.

TCRANDRA, Dieu de la lune, III, 85; IX, 314.

TCHANDRAYANA, pénitence ainsi appelée, XI, 216.

TCHINAS, X, 44. TCHOUNTCHOU, fils d'un Bralimane et d'nne Vaidéhi, X, 48. TILA, Sesamum orientale, III, 210; XI, 91.

Titui, jour lunaire. Trasarriou, première quantité perceptible, VIII, 132.

TRÉTA-YOUGA, second age, I, 68, note: 81 et suiv.

VARINI, nom d'Agni, L. XI, st. 121. VAIDÉRA, fils d'un Vaisya et d'une Brāhmanî, X, 11, 47. VAIVASWATA, le septième Manou, 62, note.

VAIVASWATA, nom de Yama, VIII, Vaiswanari, oblation particulière,

XI, 27. VAISTA, homme de la classe commercante et agricole, I, 31, 90. VAMADÉVA, Richi, X, 106.

VANAPRASTHA, ermite, anachorète, VI, 2. VAROUNA, Dieu des eaux, III, 87;

VIII, 82; IX, 245, 308. Vasicierna, l'un des dix Pradiàpatis, auquel on attribue un code qui existe encore, 1, 35;

VIII, 140.

VASICHTHA, célèbre Mouni, VII, 42, note; VIII, 110. Vasous, Dieux ainsi nommés,

XI, 221. VASTOSPATI, Dieu domestique, III, 8g.

VATA, nom de Vayon, XI, 119. VATSA, saint ou Richi, VIII, 116. Véda ou Véda-Sastra, la Sainte

Ecriture, I, 3, note; 23. VÉDANGAS, livres sacrés acressoires, II, 105.

VÉDANTA, partie théologique du Véda, II, 160, note.

Véna, ancien roi, VII, 41; IX, Véna, homme né d'un Vaidéha

et d'une Ambachthi, X, 19, 49.

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

Vicanou, XII., 121.
Vinasana, pays ainsi nommé, II.,
21.
Vindhya, montagne, II., 21.

VIRADJ, I, 52.
VISWAMITRA, prince de la race

482

lunaire et célèbre Mouni, VII, 42; IX, 314, note; X, 108.

Viswas-Dévas, Dieux ainsi nommés, III, 85.

VITANA, mode de disposition du feu, VI, 9. VRATYAS, excommuniés, II, 3q;

X, 20 et suiv. Vyannitis, mots sacrés, II, 76.

# Y

Yadjous (ou avec le mot Véda, et par euphonie, Yadjour-Véda), nom du second des Védas ou Livres saints, L. I, st. 23; IV, 122, 125.

YAKCHA, demi-dieu, gardien des trésors de Couvéra, I, 37; XII, 47.

YAMA, juge des morts, et régent du Midi, III, 87. YAMAS, devoirs moraux, IV, 204. YATI, dévot ou mendiant ascétique, VI, 54. YAVANA, roi ainsi nommé, VII,

YAVANA, roi ainsi nommé, VII

YAVANAS, X, 44.
YODJANA, mesure égale à 9 milles anglais, XI, 75.
YOUGAS, âges humains, I, 68, 81 et suiv.

FIN.

# CORRECTION.

Page 273, ligne 3, au lieu de : ni un enfant au-dessous de seize ans, lisez : ni un enfant au-dessous de la seizième année, c'està-dire n'ayant pas quinze ans accomplis.

# MANAVA-DHARMA-SASTRA.

### VARIANTES ET CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

#### TEXTE SANSCRIT.

#### LIVRE PREMIER.

Sl. 7, v. 1, a. Yo's évatindriyagráhyah. Ed. Calc. I (1813), Ed. Calc. II (1830), Ed. Lond. — Yo's évatindriyo'gráhyah. MS. dévan. J'avais négligé à tort cette leçon que M. Lassen (Sánkhya-Cáricá, p. 25) préfére à la première.

#### LIVRE SECOND.

- Sl. 40, v. 2, b. Na tcharéd. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Nátcharéd. Ed. Calc. II.
- Sl. 67, v. 2, b. Parikriyá. Ed. Cale. I, Ed. Lond. Parickhriyá. Ed. Cale. II, MS. Gévan, MS. beng. Cette dernière lepon mérile peuter la préference. D'après le Dictionnaire de M. Wilson, le mot parikriyá ne signifie que l'action d'entourer, de garantir par une enceinte, tandis que le mot parikhra, synonyme sans doute de parickhriyá, que M. Wilson ne donne pas, a pour signification l'action d'orner, d'appréter, sens très voisin de celui du mot paricharyd employé par les deux commentateur.
- Sl. 74, v. r, a. Brahman'ah. Ed. Par. Brdhman'ah. Ed. Calc. I, Ed. Lond. (Voyez p. 335 des notes). Cette dernière leçon, que je crois fautive, a cée conservée dans le texte de la nouvelle édition de Calcutta et introduite dans le commentaire.
- Sl. 84, v. 2, a. Akcharam twakcharam. Ed. Par. MSS. (Voyez p. 336 des notes). Akcharam twakchayam. Ed. Calc. II.
- Sl. 99, v. 2, b. Dritéh pádád. Ed. Calc. I, Ed. Lond. MS. dév. —
  Dritéh pátrád, Ed. Calc. II.

#### CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

### LIVRE TROISIÈME.

- Sl. 36, v. 2, b. Sarvam, Ed. Calc. I, Ed. Lond. Samyak. Ed. Calc. II. MS. dév. MS. beng.
- Sl. 169, v. 2, b. Tat. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Tam. Ed. Calc. II. (Voyez p. 369 des notes.)
- Sl. 214, v. 1, b. Saream deritya vikramam. Ed. Calc. I, Ed. Lond.
   Saream deritparikramam. Ed. Calc. II. (Voyez p. 374 des notes.)
- Sl. 221, v. 1, b. Djívěttchápi. Ed. Calc, I, Ed. Lond. Djívědvápi. Ed. Calc, II, MS. dév. MS. beng.
- Sl. 226, v. 2, a. Poûrvam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. MS. beng. Samyak. Ed. Calc. II, MS. dév. Cette dernière leçon est probablement préférable, le mot samyak étant répété et interprété dans le commentaire.
- Sl. 242, v. 2, b. Pounah. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Tatah. Ed. Calc. II, MS. dév. MS. beng.
- Sl. 251, v. 2, b. Abhito ramyatam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Abhi bho ramyatam. Ed. Calc. II. — Abhito gamyatam. MS. dévan.
- Sl. 267, v. 2, a. Tripyanti. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Priyantė. Ed. Calc. II, MS. dév. MS. beng.

# LIVRE QUATRIÈME.

- Sl. 97, v. 2, b. Tadoápyékam aharnisham. Ed. Lond. MS. dév. Tadéoaikam aharnisham. Ed. Calc. II.
- Sl. 121, v. 2, b. Shouktaké. Ed. Par. (Voyez p. 393 et 562 des notes.) Soúktaké. Ed. Calc. II.
- Sl. 175, v. 1, b. Shautché tchaisáramét. Ed. Cal. I, Ed. Lond. MS. dév. — Shautché tchaisa ramét. Ed. Calc. II. Je crois cette dernière leçon meilleure.
- Sl. 196, v. 1, a. Naichkritikah. Ed. Calc. Ed. Lond. Naikritikah. Ed. Calc. II, MS. dév. Le dictionnaire de M. Wilson ne donce aucun de ces deux mots, mais on y trouve nikrit arce la signification de méchanceté; et le mot nickriti, que Wilson ne donne pas, se rencontre plusieurs fois dans le texte de Manou avec le sens de purification, expiation, qui ne convient pas à ce passage. La nouvelle leçon est donc probablement la meilleure.

# LIVRE CINQUIÈME.

- Sl. 34. v. 2. b. Frithd mansani. Ed. Par. Lisez: vrithamansani.
- Sl. 66, v. 1, a. Rátribhir másatoulyábhir. Ed. Par. (Voyez p. 411 des notes.) Ed. Calc. II.
- Sl. 94, v. 2, b. Asanam tehánnakáranam. Ed. Calc. I , Ed. Lond. Asanam tehátra káranam. Ed. Calc. II. (Voyez p. 414.)
- Sl. 115, v. 1, b. Outpavanam. Ed. Par. Outplavanam. Ed. Calc. II. (Voyez p. 419.)

# LIVRE SIXIÈME.

Sl. 38, v. 1, a. Niroúpyéchtim. Ed. Calc. I, Ed. Calc. II, Ed. Lond. — Niroupyéchtim. MS. dév. MS. beng. La seconde leçon me paraît préférable.

# LIVRE SEPTIÉME.

- Sl. 70, v. 1, a. Dhanourdourgam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Dhanou-dourgam. Ed. Calc. II, MS. dév. Cette leçon est sans doute meilleure; le mot dhanouran signifie un endroit désert, sens que M. Wilson ne donne pas au mot dhanour.
- Sl. 116, v. a, b. Vinshatlshiné. Ed. Par. MS. dév. Vinshatlshinam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Ed. Calc. II. J'avais oublié de mentionner l'introduction de cette leçon dans mon texte.
- Sl. 136, v. 1, a. Rájnáyam. Ed. Par. Lises : rájná yam.
- Sl. 200, v. 2, a. Sampanno. Ed. Cale. I , Ed. Lond. Samyatto. Ed. Cale. II, MS. beng.

# LIVRE HUITIÈME.

- Sl. g5, v. 2, a. Vaikalpam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Vaikalyam. Ed. Calc. II.
- Sl. 188, v. 1, a. Nikchépéchwéchou. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Nikchépéchwécha. Ed. Calc. II. (Voyez p. 470.)
- Sl. 221, v. 1, a. Étad. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Étam. Ed. Calc. II. Sl. 222, v. 2, b. Tcha. Ed. Calc. I, Ed. Lond. — Vd. Ed. Calc. II.
- MS. dév. Sl. 293, v. 1, a. Yougmam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Yougyam. Ed.
- Calc. II, MS. dév. MS. beng. Lecon preférable.
- Sl. 296, v. 1, a. Kchiptam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Kchipram. Ed. Calc. II, MS. dév. Leçon confirmée par le commentaire.

### CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

- Sl. 307, v. 2, a. Pratibhágam. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Ed. Calc. II. Pratibhogam. MS. dév. MS. beng.
- Sl. 332, v. 2, b. Hritwápavyayaté. Ed. Calc. I, Ed. Lond. MS. dév. MS. beng. — Hritwápahnoúyaté. Ed. Calc. II.
- Sl. 342, v. 1, a. Sandhyátá. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Sandhátá. Ed. Calc. II. (Voyez p. 481.)
- Sl. 370, v. 2, a. Fd. Ed. Calc. I, Ed. Lond. MS. dev. Tcha. Ed. Calc. II. Cette leçon paraît mieux d'accord avec le commentaire.
- Sl. 392, v. 1, b. Kalpán'é. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Kalyán'é. Ed. Calc. II. Leçon probablement préférable.

# LIVRE NEUVIÈME.

- Sl. 61, v. 2, a. Anirerittam. Ed. Par. Ed. Calc. II. Anireritam. Ed. Calc. I, Ed. Lond.
- Sl. 123, v. 2, à Tato 'paré djýchthavrichds. Ed. Par. (Yoyes p. 4gr.)

   Tato 'paré 'djýchthavrichds. Ed. Calc. II. La leçon que j'avais
  adoptée était d'accord avec le commentaire de la première édition
  de Calcutta; le commentaire de la nouvelle édition autorise l'autre
  leçon.
- Sl. 124, v. 1, b. Vrichabhachodasha. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Vrichabhachodashāh. Ed. Calc. II. (Voyez p. 497.)
- Sl. 221, v. 2, a. Rddjyántakaranáv. Ed. Calc. H. (Voyez p. 506.) Sl. 260, v. 1, b. Moûlapranihitásh. Ed. Par. Lisez: moûlapran'ihitásh.
- Sl. 289, v. 1, b. Rodicaprannausn. E. Fat. Lisez. Modalpran materies. Sl. 288, v. 1, b. Rodija margé. Ed. Calc. I , Ed. Lond.— Radjamargé. Ed. Calc. II , MS. dév. MS. beng.
- Sl. 290, v. 2, a. Tchánáptau, Ed. Par. MS. dév. MS. beng. Tchánápteh. Ed. Calc. I. — Tchánáptaih. Ed. Lond. Ed. Calc. II. Sl. 328, v. 1, a. Sthán. Ed. Par. Lisez: syán.
- Sl. 33o, v. 2, a. Mdnayogánshtcha. Ed. Par. MS. dév. MS. beng. Mdnayogam tcha. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Ed. Calc. II. Le commentaire (mdnopáyánshtcha) confirme la première leçon.

### LIVRE ONZIÈME.

- Sl. 80, v. 1, a. Pratiroddhá. Ed. Calc. I, Ed. Lond. MS. beng. Pratiyoddhá. Ed. Calc. II, MS. dév.
- Sl. 90, v. 2, a. Tayá sa káyé. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Tayá swa-káyé. Ed. Calc. II. Tayásyakáyé. MS. dév.

- Sl. 145, v. 1, a. Apohyamsyad. Ed. Par. Lisez: apohyam syad.
- Sl. 179, v. 1, a. Échá. Ed. Par. Ed. Calc. II. (Voyez 540 des notes.)

# LIVRE DOUZIÈME.

- Pl. 23, v. 2, b. Pounar abhyéti. Ed. Lond. MS. beng. MS. dév. Pounar apyéti. Ed. Calc. I, Ed. Calc. II.
- Sl. 28, v. 2, 2. Tadradjopratigham. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Tadradjo 'pratigham. Ed. Calc. II. Cette leçon est confirmée par le commentaire de Râghavânanda: apratigham pratighátarahitam.
- Sl. 38, v. a, b. Yathákramam. Ed. Par. MSS. Yathottaram. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Ed. Calc. II. La seconde leçon est préférable, et j'ai eu tort de la rejeter.
  - Sl. 111, v. 1, a. Hétoukas. Ed. Calc. I, Ed. Lond. Haitoukas. Ed. Calc. II. (Voyez p. 559.)

# NOTES ET GLOSES.

## LIVRE SECOND.

- P. 3ag, l. 8. Au lieu de brâhmíyam brahmapráptiyogyam tanouh, lisez: brâhmî brahmapráptiyogyéyam tanouh que donnent les deux éditions; j'avais, par erreur, corrigé mal à propos ce passage.
- P. 330, l. 1. Savitryarthé vatchanam oupanayanam. Ed. Calc. I. Savitryanouvatchanam oupanayanam. Ed. Calc. II.
- P. 339, l. 9. Tatkálam api. Ed. Calc. I. Outtarakálam api. Ed. Calc. II.

# LIVRE TROISIÈME.

- P. 349, 1. 11. Mátrivanshadjanmaparamparanámnoh. Ed. Calc. I. Mátrivanshaparamparádjanmanámnoh. Ed. Calc. II.
- P. 355, l. 11. Après vaishyayd, ajoutez, d'après la nouvelle édition, bráhman'akchatriyavioáhé.
- P. 357, l. 7. Après alpadhandnyapi, ajoutez kouldni.
- P. 369, l. 1. Après sténádin, ajoutez, conformément à la nouvelle édition, iha djanmani.
- P. 370, l. 6. Tatréhánouchangikakírtyádiphaláya. Ed. Calc. I. Tannéhánouchangikakírtyádiphaláya. Ed. Calc. II.

# LIVRE QUATRIÈME.

- P. 387, l. 16. Au lieu de váyor aroúpatwénásambhavé, lisez váyor aroúpatwéna darshanásambhavé, d'après la nouvelle édition.
- P. 389, l. 1. Dakchin'ap4n'im savad'ham v4 ouddharet. Ed. Calc. I. Dakchin'ap4n'im sav4houm v4sasa ouddharet. Ed. Calc. II.
- P. 404, l. 15. La nouvelle édition supprime iti tcha.

# LIVRE CINQUIÈME.

- P. 406, l. g. Shastaih shouktén na vardjayét, Ed. Calc. I. Shastair youktam tou vastou yat. Ed. Calc. II.
- P. 424, l. 7. Shántyanoumantravatchanádiroúpam. Ed. Calc. I. Shántyarthamantravatchanádiroúpam. Ed. Calc. II.

### LIVRE SIXIÈME.

- P. 430, l. 17. Étair grihítéchou swéchou vátchá pravrittér, Ed. Calc. I.
  Étair grihítéchwarthéchou vákpravrittér, Ed. Calc. II.
- P. 432, l. 13. Krodhalobhamáyádayah. Ed. Par. Krodhalobhásoúyádayah. Ed. Calc. II.
- P. 433, l. 12. Védavihitádikarmayoginám. Ed. Calc. I. Védavihitádikarmatyáginám. Ed. Calc. II.

# LIVRE SEPTIÈME.

P. 445, l. 16. Sambháchan'adarshanádibhinandya. Ed. Calc. I. — Sambháchan'adarshanád abhinandya. Ed. Par. — Sambháchan'adarshanádibhih pratinandya. Ed. Calc. II.

# LIVRE HUITIÈME.

- P. 462, l. 10. Supprimez le dernier mot, qui, d'après la nouvelle édition, appartient au commentaire du sloca suivant.
- P. 46a, I. 15. Bien que les deux éditions de Calcutta portent tehdroubhoûtah, je crois qu'il fant lire tehdrabhoûtah, le mot tehdra étant exactement synonyme de spasha, que j'ai proposé d'introduire dans le texte.
- P. 466, l. 16. Yándpatkála. Ed. Calc. I. Yá ápatkála. Ed. Calc. II. P. 471, l. 6. Déshántarádigamanád yadi náhartoum shakyaté. Ed. Par.
- Déshantaragamanddind va vyavahartoum na shakyaté, Ed. C. II.
- P. 479, l. 13. Supprimez la citation de Rághavánanda.
- P. 480, l. 20. Rectifiez ainsi cette ligne; aparipoûtéchou anapâsta-

poulákéchou vakchyamán'ashloké dhányanirdéshát paripavanasambhaváttcha anyéchou dhányéchou, Ed. Calc. II.

#### LIVRE NEUVIÈME.

- P. 497, l. 11. Le commentaire de la nouvelle édition porte : tatah shréchthavrichabhád anyé yé santy ashréchthavrichabháh.
- P. 506, l. 14. Après gavadinam, ajoutez pratcharamargah.
- P. 509, l. 14. Rádjaniyouktapourán'atchaurabadhé. Ed. Calc. I. Rádjaniyouktapourán'atchauravargé. Ed. Calc. II.
- P. 509, l. 16. Au lieu de v. 2, lisez v. 1.
- P. 511, l. 7. Tathátishayam éva. Ed. Calc. I. Tathá apakrichtam éva. Ed. Calc. II.

### LIVRE DIXIÈME.

- P. 516, l. 14. La nouvelle édition de Calcutta supprime kchatriyaoaiskydbkydm.
- P. 523, I. 3. Kárchápan'asthánám. Ed. Calc. I.—Kárchápanántánám. Ed. Calc. II.
- P. 523, l. 17. Un riche Soudra, lisez un riche Vaisya.
- P. 524, l. 6. A la fin de cette ligne, ajoutez (Coullouca.)
- P. 524, l. 9. Tantrántararahitam pantchayajnádidharmán. Ed. C. I.

   Mantrántararahitam pantchayajnádidharmam. Ed. C. II.

### LIVRE ONZIÉME.

- P. 537, l. 16, et p. 567, l. 1. Supprimez la correction, qui est inutile, et lisez mandănalatwâdină na samarthah.
- P. 543, l. 10. An lieu de (Coullouca), lisez (Rághavánanda).
- P. 544, l. 13. Au lieu de sl. 236, lisez sl. 226.
- P. 545, l. 11. Tapasah prakdshdt. Ed. Calo. I. Tattapasah shakdshdt. Ed. Calc. II.
- P. 546, l. 13. Au lieu de Manou, lisez Bhrigou.

# LIVRE DOUZIÈME.

- P. 553, l. 5. Tatra pápadéshagauravápékchayá. Ed. Calc. I. Atra pápashéchagauravalágavápékchayá. Ed. Calc. II.
- P. 555, l. 14. Oupanichadouktaparamárthajnánam. Ed. Cale. I. Oupanichadouktaparamátmajnánam. Ed. Cale. II. La même correction a été introduite dans le commentaire du sloca 86.
- P. 560, l. 1. Shoushroúchoushichyébhyah agopantyam. Ed. Cale. I.
   Ashoushroúchoushichyébhyo gopantyam. Ed. Cale. II.

# ERRATA SUPPLEMENTAIRE.

| Page             | ligne     | lisez                       |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 318,             | 18,       | moûrtimâtrâ,                | mourtimatrah.                     |
| 335,             | 18,       | vâyoubhoûto,                | sa vâyoubhoûto.                   |
| * 338.           | 20,       | tasyaiva,                   | tasyaicha.                        |
| * 356,           | 17,       | abhitcharahatani,           | abhitcharahataniva.               |
| * 561,           | 5,        | prakâsham,                  | swaprakâsham.                     |
| 364,             | 18,       | bhodjaniyā,                 | yé bhodjaniya.                    |
| 376,             | 1,        | yathava,                    | atha vâ.                          |
| . 5/0,           | 10,       | bhoútavéchán.               | bhoútavishéchân.                  |
| * 391,           | 8,        | bhâdrapadasya tcha,         | bhâdrapadasya vâ.                 |
| 305              | 4.        | vyáhriti,                   | onattruputatsya va.               |
| 595,             |           | vyuuru,                     | pran'avavyahriti.                 |
| * 398,           | 1,        | ajnātapāpaih,               | ajnanakritasarvapapaih.           |
| 405,             | 12,       | karan'anoutsaha,            | karanânoutsâha.                   |
|                  | 15,       | shritakchira,               | ghritakchíra.                     |
| * 418,           | 17,       | kâmayata,                   | akâmayata.                        |
| * 419,           | Ι,        | raitih,                     | rîtih.                            |
| * 441,           | 19,       | paryaptam,                  | souchthou paryâptam.              |
| * 444,           | 12,       | deyah,                      | pratyaham déyah.                  |
| 445,             | 7,        | gauravapekchashtcha.        | gauravāpēkehashtehāya.            |
| 446,             | 14,       | précha,                     | praicha.                          |
| * 449,           | 12,       | ratchanâdi,                 | ratchanâdir.                      |
| * 457,           | 16,       | lobhénopékchét,             | lobhénopekchéta.                  |
| * 460,           | 19,       | sambadhya,                  | sambadhyasé.                      |
| 461,             | 14.       | yadjourvédiká,              | yadjourvédikáh.                   |
| 460              | 12,       | tannipounair,               | tannipoun'air.                    |
| . 467,<br>a 478, | 10,       | saptāparādhair,             | shataparadhair.                   |
| . 470,           | 12,       | amâran'o,                   | amâran'âtmako.                    |
| * 479,           | 12,       | kalpân'é',                  | kalyan'é.                         |
| 484,             |           | parabhâryâyâm,              | parasparabhâryâyâm.               |
| 492,             | 14,       | paraonaryayam,<br>sakâsham, | parasparaonaryayam.<br>sannidhim. |
| 493,             | 7,        | sakasham,                   |                                   |
| 494,             | 4,        | yathâ,                      | sa yathâ.                         |
| * 504,           | 12,       | kintchit,                   | yat kintchit.                     |
| * 505,           | 7,        | shaktyå,                    | swashaktyà.                       |
| 506,             | 11,       | vahanam,                    | våhanam.                          |
| * 510,           | 4,        | angoulish,                  | angoulf.                          |
|                  | 10,       | man'inâm,                   | man'înâm tcha.                    |
|                  | 11,       | vidrávan'é,                 | vidáran'é,                        |
| * 512,           | 6,        | årabhét,                    | ârabhéta.                         |
| * 550,           | 7.        | pravâha,                    | djalapravâha.                     |
| ,                | 8,        | strinâm,                    | bharyadistrinam.                  |
| * 531,           | 14,       | étattcha,                   | étatichájnánato.                  |
| 534,             | 5,        | triprakároktá,              | triprakárá proktá.                |
| * 554,           | 6,        | kritasamsådhano,            | . kritasamsådhanah.               |
| * 535,           | 5,        | Lácha                       | atchinnakésha.                    |
| 530,             | ٠,,       | késha,<br>avayajnanamasi,   | avayadjanamasi.                   |
| 542,             | 17,       | avuyujuunumusi,             | uvuyuujunamasi.                   |
| 543,             | 15,       | sâyampâtar,                 | sâyamprâtar.                      |
|                  | 17,<br>6, | ekaikam,                    | ékaikam grasam.                   |
| * 550,           | о,        | tatwanivarakatwat,          | taddournivaratwat.                |
|                  |           |                             |                                   |

<sup>&#</sup>x27; Les rectifications marquées d'un astérisque sont faites d'après la nouvelle édition de Calcutta.





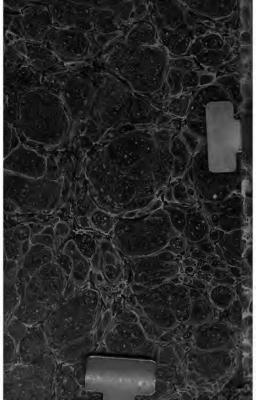

